1,40 F Augéria, 1,20 DA; Morac, 1,50 dir.; Tunisia, 120 m.; Allemagna, 1 DM; Antricke, 11 sch., Belgique, 12 fr.; Canada, 3 0,65; Danemark, 3 fr.; Espagne, 28 pes.; Grande-Gratagne, 20 p.; Gröce, 26 dr.; Ifan, 45 ris; Italie, 380 l.; Lihan, 125 p.; Luxembourg, 12 fr.; Horrège, 2,75 kr.; Payr-Bas, 1 fl.; Portugal, 14 esc.; Seède, 2,25 kr.; Strisse, 1 fr.; U.S.A., 65 cts; Yongoslavie, 10 p. dia.

5, RUE DES ÉTALJENS 75421 PARIS - CEDEX 69 C.C.P. 4207-23 Paris Tél.: 246-72-23

# **A CHYPRE**

karios, president de la République chypriote, et M. Rauf Denkiash, chef de e l'Etat fédéré ture » de l'île, ce jendi 27 janvier, au camp de presse des Nations unles à Nicosie constitue un événement marquant dans l'histoire des relations entre les deux communantés. C'est la première fois que l'ethnarque s'entretient avec un représentant de la minorité turque depuis le début du conflit, en 1963. La proclamation d'un Etat fédéré ture dans le nord de l'ile, occupé par l'armée d'Ankara après les sangiants combats de 1974, avait creusé davantage le fossé.

Tous les efforts déployés depuis lors pour dégager un compromis se sout soldés par des échecs. Les pourparlers intercommunautaires, tenus sons l'égide des Nations unies, ont été rompus en mai 1976. Les négoclateurs chypriotes tures se refusaient à préciser l'étendue du territoire qu'ils étaient disposés à restituer en echange de l'acceptation par le président Makarios du principe d'une fédération bi-régionale.

Les divergences portent essentiellement sur la nature de la future fédération. M. Denktash insiste pour qu'elle soit constituée de deux Etais largement autonomes, a coiffés » par un souvernement central aux pouvoirs des plus limités. Mgr Makarios exige, pour sa part, une forte centralisation ainsi que le retrait des troupes d'occupation turques et la libre circulation des citoyens chypriotes entre les deux zones du pays. If sonhaite surtou réduire la superficie de l'Etat fédéré tarc, qui s'étend actuellement su an nord de la « ligne Attila ». L'ethnarque serait prêt à assouplir ses demandes — notamment celle concernant les pouvoirs du gouvernement central — si les Tures restituaient environ 10 % du territoire qu'ils occupent depuis 1974. Une partie des réfugiés grecs pourraient alors revenir dans leurs foyers, an nord de l'Ile.

Une solution de compromis est-elle possible? La nouvelle admi-nistration américaine de M. Carter s'y emploie énergiquement afin de mettre fin à une crise qui affaiblit sérieusement le flanc oriental de l'alliance atlantique. Les grandes lignes d'un plan américain de règlement auraient été élaborées. mais elles ne pourront pas être précisées avant la visite prévue le mois prochain d'une mission qui se rendrait à Athènes, à Ankara

L'optimisme des observateurs est alimenté par la détente dans les relations entre la Grèce et la Turquie. Les deux pays s'efforcent, non sans quelques résultats, de régler leur différend au sujet de la mer Egée. Les dirigeants grees ont toujours incité le président Makaries à la modération De son côté. M. Demirel, chef du gouvernement ture, qui cherche à obtenir une ratification rapide par le Congrès américain de l'accord de défense et de coopération mettant fin définitivement à l'embargo var ies livraisons d'armes americaines, multiplie les gestes 31. Deniciasis de mettre à exécution sa menace de proclamer un Etat ture indépendant dans le Nord, et il poursuit l'allégement da dispositif militaire ture dans l'île. Nul doute qu'il souhaite un necord de principe sur Chypre, avant que le comité ministériel du Conseil de l'Eurone n'étudie dans quelques jours à Strasbourg le rapport dans lequel l'armée turque est accusée d'avoir commis de graves violations des droits de omme dans sa zone d'occupa-

Les chances d'un rapprochement paraissent donc sérieuses.

LES GRÉVES DU SECTEUR PUBLIC ONT PERTURBÉ DE NOMBREUX SERVICES

(Live nos informations, page 32.)

## BULLETIN DE L'ÉTRANGER | La « discorde » de la majorité

Fondafeur: Hubert Beuve-Méry

## M. Chirac maintient sa candidature à la mairie de Paris en dépit de l'appel de M. Giscard d'Estaing

L'ancien premier ministre ne s'est pas rendu à l'invitation de M. Barre

Chargé mercredi par M .Giscard d'Estaing de rechercher une « solution d'union » propre à mettre fin à la « bataille de Paris », M. Raymond Barre s'est successivement entretenu avec MM. Olivier Guichard, ministre d'Etat, R.P.R.; Michel d'Ornano, ministre de l'industrie et de la recherche, candidat récublicain indépendent à la mairie de la capitale ; Claude Labbé, président du groupe du Rassemblement de l'Assemblée nationale, et Michel Poniatowski, ministre d'Etat, républicain Indépen-

Le chef du gouvernement n'a pu, en revanche avoir avec M. Jacques Chirac le contact qu'il souhaitait. Le président du R.P.R. s'est borné à lui taire porter par M. Jérôme Monod, secrétaire

AU JOUR LE JOUR

Le nécessaire et le superflu

virginite.

vite — en tout cas à ceux qui ne surmonter. voulaient pas se boucher les yeux

Quand M. Giscard d'Estaing

entreprit sa campagne nour

la présidence de la Répu-

blique, il y aura bientôt trois ans de cela, rien ne semblait

devoir lui résister. Depuis, le

charme discret du aiscardisme

a des paleurs. Gadgeis et

quitté le gouvernement où il

s'enlisatt, il y a six mois de

cela, rien ne semble devoir

lui résister : ses coups de

théatre lui tenant lieu de

us que M. Chirac a

jù des mois.

général du Rassemblement, une lettre dans laquelle il lui fait connaître qu'il se considère comme un « candidat d'union

L'ancien premier ministre, qui a visité jeud matin le quartier du boulevard Brune, dans le quetorzième arrondissement, poursuit sa campagne comme si de rien était il devait présenter ce même jeudi, à 18 heures, ses « têtes de liste » aux journalistes accrédités à l'Hôtel de Ville de Paris. Il n'a en rien modifié son programme qui comporte notamment un déplacement à Marseille, vendredi soir, une réunion du comité central du R.P.R. dimanche et une contérence de presse lundi aprèsmidi 31 janvier.

au moment même où M. Ray- M. Valéry Giscard d'Estaing ne mond Barre mettalt au point son broncha pas, estimant qu'il serait plan anti-inflation, que M. Chi-catastrophique de surajouter une ques Chirac avait amorcé une crise politique au marasme écoentreprise dont il apparut bien nomique qu'il s'agissait alors de

Ce raisonnement était peut-être - qu'elle était une machine de défendable, mais il faut bien

gadgets. A s'est refait une

Tout se passe, dans cette majorité, comme si les leaders

réussissalent mieux dans la

quête du pouvoir que dans

son exercice comme si elle

engendrait plus des hommes

politiques que des hommes d'Etat. Après tout, peut-être

cette majorité est-elle à

l'image de la société du super

flu, qui se justifie en renou-velant régulièrement l'embal-

lage pour revendre la même

BERNARD CHAPUIS

lessine denuis dix-neuf ans.

C'est à la mi-septembre 1976, suerre contre le chef de l'Etat, constater, quatre mois plus tard. que l'on prend des risques considérables en se taisant trop longtemps et en rompant trop tardivement le silence. Le président de la République s'engage par personne interposée dans la « batallle de Paris > en chargeant M. Raymond Barre de faire en sorte que « la majorité puisse aboutir à une solution d'union > mais M. Chirac se refuse de plier (voir page 8 l'article d'André Passeron). Une

capitulation lui eut évidemment interdit — n'y avait-on pas pensé à l'Elysée? — d'assouvir par la suite ses ambitions considérables. Si l'on vouisit faire pièce à l'ancien premier ministre, c'étatt, répétous-le une fois de plus hien avant ou'il ne brienat la mairie de la capitale, initiative qui constituait une étape spectaculaire, mais une étape seulement

Le premier ministre « missionnaîre a a échoué, mais il est évident que cet échec rejaillit dat 1.8481 dénouer un écheveau inextrica-

RAYMOND BARRILLON.

(Lire la suite page 8.)

#### La lutte contre l'inflation

## La réduction du déficit commercial et la décélération des prix raffermissent le franc

Si la situation économique de la France demeure préoccupante, divers signes indiquent une amélioration. Le déficit du commerce extérieur, qui avait été considérable en octobre et en novembre, s'est réduit des deux tiers en un mois, pour atteindre 1,3 milliard de francs en décembre. Mais surtout, l'indice des prix de détail calculé par l'LNS.E.E. n'a augmenté que de 0,3 % en décembre, ce qui permet de terminer l'année avec une hausse du coût de la vie inférieure à 10 %. Le marché des changes a favorablement réagi à ces résultats.

Les vents de la conjoncture (le Monde du 15 janvier) : « Le semblent maintenant plus favo-rables à M. Barre. L'annonce presque simultanée d'un très bon indice des prix de détail en dé-cembre et de la réduction des deux tiers du déficit du com-merce extérieur, entre novembre et décembre, vont consolider la position du premier ministre et renforcer sa volonté d'attaquer « enfin sérieusement » les déséquilibres français. Il est significatif que M. Michel Rocard alt déclaré récemment

Directeur : Jacques Fauvet

gonvernement pourra engranger un rulentissement de la hausse des prix à la fin du premier se-mestre. » De la part du secrétaire national du parti socialiste, ex-pert des problèmes économiques, cette prévision prend une importance particulière. Elle confirme ce que chacun pressent plus ou moins clairement : la réussite du plan Barre commence à se desce le

## Le prix d'un indice

par PIERRE DROUIN

l'interprétation de l'indice des prix de décembre. Il est fort bon, mais il eut été vraiment extraordinaire qu'il ne le fût point après trois mois accordé à notre pays sur ce front, de blocage. Il prouve tout de même - et ce n'est pas mince, si l'on sait que le prix des services n'a modifier graduellement. La spéculaaugmenté que de 0,2 % en décembre, — que les contrôles, ou la pour des contrôles, ont joué plus que bitude. Sans doute parce que la

commence à en imposer. Ce n'est pas tant l'aiguille qu'il faut regarder sur le cadran des prix riales trouveront que l'effet qu'elle produit en descendant en dessous de 0.5 %. La forte inflation n'est pae fatale

Il ne faudrait pas se tromper sur même en France. Sans doute est-il timent gagne qu'un répit va être ments de particuliers vont pouvoir se tion pour les plus piches, et même le landence : éssigne de Discoul tion devraient pouvoir se relentir, ce qui contiendra la consor

> Surtout les « anticipations » dans la stratégie des revendications salas'affirmer.

(Lire la suite page 29.)

## Les Soviétiques ont semé dans leur camp les germes de la contestation

De notre correspondant

en Europe orientale

MANUEL LUCBERT

Berlin-Est annonce un soudain

remaniement de l'équipe diri-geante. Le chef du gouvernement.

nes plus tard, les autorités est-

aliemandes privent de sa citoyen-

neté le chanteur et poète Wolf

Biermann, alors en tournée en

République fédérale. Plusieurs

R.D.A. protestent contre cette

Au début de janvier, deux cent

quarante-deux personnalités tché-

coslovaques rendent public le

manifeste appelé Charte 77; elles

réclament le respect des droits civiques et politiques, l'exercice

Constitution, par l'Acte final d'Heisinki et par divers pactes

internationaux que le gouverne-

ment de Prague a ratifiés. Les

une sèrie d'interpellations, de

perquisitions, de mesures d'inti-

midation. Quatre personnes, dont

l'ecrivain Vaclav Havel, sont fi-

nalement inculpées. Mais si l'on

libertés garanties par la

dizaines d'intellectuels de

La campagne engagée par les moyens d'information (chécoslovaques contre les signa-taires de Charte 77 a franchi une nouvelle étape mercredi 26 janvier. La radio et la télévision ont engagé les contestataires à aller « construire le socialisme à visage humain dans les États capitalistes ».

Ces menaces doivent être rapprochées de la démarche entreprise mardi par l'ambassa-deur tchécoslovaque à Vienne auprès du ministère des affaires étrangères afin d'obtenir confirmation que l'Autriche demeure disposée à accueillir des exilés politiques. A une demande précise de l'ambassadeur qui lui présentait une liste de huit noms de personnalités signataires de la Charte 77 IMM. Havel, Kriegel, Havel, L. Vaculik, Lederer, Kohout, Husbl et Miynar), M. Pahr, ministre autrichien des affaires étrangères, a indiqué que la garantie d'asile politique

Vienne. — Les manifestations diverses de contestataires ces dernières semaines dans plusieurs pays d'Europe orientale suscitent des interrogutions : est-on à la veille d'un nouveau « printemps » en Tchécoslovaquie, voire en Po logne ou en Allemagne de l'Est ? L'agitation constatée ici ou là est-elle le symptôme d'une crise générale du système ou bien la réaction, spécifique dans chaque cas, à des difficultés particulières et passagères que traverserait chacun des Etats ? Enfin, quelles répercussions auront ces tensions sur les relations Est-Ouest et la politique de détente ?

Reprenors la succession des

falts. Juin 1976 : des grèves et émeutes ouvrières éclatent à Radom, Ursus et dans phasieurs autres villes polonaises à la suite de l'annonce d'une importante augmentation des prix des principaux produits de base bloques depuis plus de cinq ans. Le gouvernement recule et annule les hausses. Quelques semaines plus tard, un comité de défense des ouvriers arrêtés et licencies est fonde par quatorre intellectuels très connus. Déclaré illega! par services de sécurité déclenchent les autorités, ce comité, qui entretemps s'est élargi, n'en poursuit pas moins son activité jusqu'à

aujourd'hui. A la fin du mois d'octobre, offerte par son pays était valable sans restric-tion. Jusqu'à présent, toutefois, aucun des protestataires ne semble avoir émis le désir d'émigrer.

Sans se laisser intimider par la vigueur de la campagne — la presse s'en prend mainte-nant « aux traitres et renégats aux agissements contre-revolutionnaires », — les deux porte parole de Charte 77 sont encore en liberté: MM. Hajek et Patocka ont adressé une lettre ouverte au gouvernement pour exiger de lui qu'il indique si les organes de l'Etat sont liés par la Convention des droits de l'homme ratifiée par la Tchécoslovaquie. Si la réponse est oui », écrivent-ils, « pourquoi alors les défenseurs des droits civiques sont-ils sonmis à la répression et à la discrimination, publiquement injuriés et calomniés ? ..

comprend bien, moins pour l'ap-pui donné à Charte 77 qu'en raison de relations qualifiées d'illégales avec l'étranger. Les journaux de Prague s'en premient vivement à la presse et à des diplomates occidentaux ainsi qu'à plusieurs hommes d'Etat sociauxdémocrates d'Europe de l'Ouest.

(Live la suite page 3.)

LIVRES PAR ELLE-MEME

## Les secrets de Zoé Oldenbourg

du Moyen Age et qu'après s'être vers maints gros livres, la romancière des Croisés et des Cothores, elle devient tout simplement l'historienne et la romancière d'ellemême. Car elle reste les deux dans cet autoportrait, tant par l'importance des événements au'elle a traversés que par la vie qu'elle rend à ses proches. En passant du realistre épique au mode intimiste. l'œuvre ne perd rien, au controire. Elle s'allège, se libère des scènes de genre et s'approfondit.

On ne connaissait d'elle qu'un bref curriculum vitae. Née en 1916 à Pétersbourg — elle n'a Jamais caché son âge, bien trop soucieuse de vénte pour cela, - patite-fille du célèbre archéologue et orientaliste Serge S. Oldenbourg, secré-taire perpétuel de l'Académie des sciences, elle avait émigré en 1925.

Voici que Zoé Oldenbourg sort Parisienne depuis lors, mariée et mère de deux enfants. A partir de là commençait le déroulement de l'œuvre : romans

et ouvrages historiques mêlés avec deux coups de projecteur. L'un sur « la Pierre angulaire », qui obtint le prix Femina en 1953. Elle devait entrer en 1961 dans le jury qui l'avait couronnée. C'était son second roman, mais déjà le premier, « Argile et Cendres », l'avait fait remarquer en 1946, et l'on signalait l'avenement d'un Walter Scott français. L'autre, en 1959, sur « le Bücher de Montségur », qui eut, de lui-même, grand reten-tissement : C'était son premier livre d'histoire et l'entrée dans son univers des Cothores auxquels elle allait consocrer deux romans: « les Brûlés » et les « Cités charnelles ». Entre-temps. Zoé Oldenbourg avait tâté à deux repris du roman contemporain : « Ré-veillés de la vie > (1956) peignait les milieux d'émigrés russes à Paris ; « les Irréductibles », un couple qui se ruinait à vouloir la survie d'un amour. Puis elle était revenue, comme à son climat favori, aux Croisades, d'abord sous la forme historique, puis sous la forme romanesque, dans « la Joie des pauvres » (1970). Quatre ans plus tard, un essai, un cri : « Que vous a donc fait Israël? » soutient passionnément la cause sioniste. Or Zoé Oldenbourg n'est pas juive. Mais elle bait le racisme, ce crime inexpiable contre l'esprit. Sous sa oire forme. l'antisémitisme, elle le voit resurgir là où peut-être il n'est pas... ou pas seul.

A ce point de sa trajectoire, cet esprit romanesque et pourtant épris de rigueur, cette âme ardente au jugement acéré comme une lame, cet être secret soudoin lève le voile.

(Lire pages 13 et 15 du « Monde des livres » les articles de Jacqueline Piatier et d'Em-manuel Le Roy Ladurie.)





## EUROPE

# POINT DEPART

## SECHERS

une collection pour clarifier les grands . debats

Clarifier, approfondir les grands débats : la-justice, la-condition feminine Len-treprise largent analyser les choix de sociétés qui soffrent a nous telle est l'ambition de la collection Point de Départ : qui avec. les auteurs les plus qualifies. vise a informer les hommes et les femmes et surtout a former les jeunes à leur role de citoyens et de citòyen nes responsables



# POINT DEPART **SECHERS**





THE RESERVE TO SHEET WAS A

L'ELECTION AU PARLEMENT DES « NEUF »

## — Libres opinions – POUR UNE EUROPE SANS THÉOLOGIE

par Jacques MALLET (\*)

N dit parfois qu'il n'y a plus de théologiens. M. Michel Debré administre la preuve du contreire.

La théologie du nationalisme trouve en lui son grand inquisiteur. Ses convictions sont nobles. Elles méritent le respect. Et elles ont leur part de vérité : l'Europe ne peut, ni ne doit, se construire sur les ruines des nations. (Encore faudrait-il ajouter qu'il y a convergence entre l'intérêt national et la solidarité commu-

Mais deux questions se posent : l'idée que se fait M. Debré de l'Europe est-elle vraie? Sa politique permet-elle de progresser vers l'union européenne? Je crains que la réponse ne soit malheureuse-

Enfermé dans son système de pensée jacobin et centralisateur, M. Debré ne peut Imaginer la réalisation complète de l'Europe que sous la forme d'un Etat unitaire, se substituant aux États nationaux. Conception irréelle. Ce n'a jamais été celle de Robert Schuman ni celle de Jean Monnet, ces grands réalistes.

Le Marché commun est une création originale. C'est une commu nauté de nations qui, pour assurer leur prospérilé et leur développe-ment, pour retrouver la maîtrise de leur destin et leur influence dans le monde, ont résolu d'exercer en commun leur souverzineté, en matière économique et sociale, et d'attribuer progressivement certaines compétences à des institutions con

Tel est l'esprit, éminemment pragmatique, du traité de Rome ratifié par le Parlement français et accepté par tous les gouvernements de la Ve République.

Si l'on prenaît à la lettre le catéchisme du député de la Réunior la politique suropéenne du général de Gaulle - et du président oldou — tomberait sous le coup de ces anathèmes. Se voudrait-il plus gaulliste que de Gaulle? En tout cas, il paraît oublier que celui-ci fut généralement, dans l'action, un empirique.

En effet, si l'on est plus attentif à la réalité qu'au vocabulaire, à la pratique qu'à la théorie, rien n'est — ou n'était — plus « supranational - que la politique agricole commune, légitimement réclamée avec tant de vigueur par le général de Gaulle.

L'unification des marchés agricoles requiert des prix communs décidés par le conseil des ministres de la Communauté, et des de gestion, délégués à la Commission de Bruxelles. La solidarité financière exige l'institution de ressources propres pour alimenter le budget de la Communauté, ainsi que le contrôle de ce budget par le Parlement européen. Enfin, la préférence europé implique l'établissement d'une politique commerciale commune.

C'est ce qui a été felt, et bien fait, sous l'impulsion de la France et de la Commission, sa mellleure alliée dans cette entreprise hérissée d'obstacles. C'est ce qu'il faut aujourd'hui préserver au prix, d'abord, de qualques aménagements techniques, ensuite d'un retou progressif à la convergence de nos économies. Et c'est, sous d'autres mes, ce que l'on aurait dû faire en d'autres domaines, par exemple

On ne peut échapper à la logique de l'action. Qui veut la fin veut les moyens. Quiconque s'y refuse s'enferme dans des contradic-

Ainsi, M. Debré, après avoir affirmé que l'élection de l'Assemblée européenne serait « une opération suicidaire », se résout à l'accepter en cherchant à la vider de tout contenu. Il veut blen d'un Pariement élu, à condition qu'il soit muet et paralytique, qu'il n'ait aucune vi propre et ne serve strictement à rien. Il dénonce l'Europe technocratique. Il écarte l'Europe démocratique. Quelle Europe veut-il donc ?

Il reconnaît, notons-le, la nécessité de l'union européenne. Mais son Europe falt penser à ces vieilles personnes qui ont, comme on dit. « grand genre et petits movens ». La contradiction est flagrante entre l'ampieur de ses ambitions et la faiblesse de ses moyens. Tout ce qui dépasse la coopération intergouvernementale - indispensable mala, dans bien des cas, insuffisante - est systématique à l'impuissance.

Cette attitude ne procède-t-elle pas d'une analyse outrancièrement pessimiste de la situation de notre pays et de ses rapports avec ses volsins et ses alliés ? Par un extraordinaire paradoxe, cet apôtre de la grandeur et du prestige de la France redoute qu'elle ne soit toujours mise en minorité dans les institutions européennes. Seule et faible, elle passerait sous le joug de ses partenaires, constamment unis contre elle et résolus à l'asservir. Il la voit comme une citadelle assiégée, entourée d'enriemis, infestée d'espions et de traîtres. S'il disait vral, nous n'aurions plus qu'à nous barricader dans l'Hexagone et à attendre, derrière une ligne Maginot, l'inévitable désastre.

Les difficultés actuelles de notre économie ne suffisent pas à justifier un tel pessimisme. Les Français ont de bonnes raisons d'avoir confiance en eux-mêmes, en leur capacité de résister et surtout de convaincre (l'expérience du Marché commun a démenti les prophètes de malheur). Ils en ont aussi de penser que leur avenir, fruit de l'effort national, irremplaçable, sera mieux garanti dans une Europe organisée que dans une France repliée sur elle-même.

D'instinct, l'opinion publique le sent, en particulier la jeunesse. Et elle ne s'intéresse guère aux controverses théologiques, eux combats d'arrière-garde, aux querelles du passé. Celles-ci paraissent désuètes, et même dérisoires au regard des défis qui interpellent les nations d'Europe occidentale. Pour y répondre, elles devront, au contraire, faire preuve d'imagination et de pragmatisme dans la recherche de solutions communes à leurs problèmes communs, tels 'inflation et le chômage.

L'élection de l'Assemblée européenne - à laquelle des protocoles additionnels ne doivent pas retirer toute signification - n'est certes pas une panacée. Elle n'élargira pas ses pouvoirs. Mais elle renforcera son autorité et son influence. Elle donnera surtout aux citoyens de nos pays una occasion de prendre conscience de leur

. Ce ne sera certes qu'une étape dans la nécessaire, et difficile, construction de l'Europe. Mais cette étape, il importe de la franchir dès 1978. La désignation de députés européens au suffrage universel direct peut donner à la Communauté des Neut, gravement ébraniée par la crise économique et par le désordre monétaire, un élan nouveau, une nouvelle dimension politique, une assise populaire. Elle en a le plus urgent besoin,

L'étape franchie — et elle le sera, — pourquoi M. Debré ne se loindraît-il pas au combat qui est le nôtre pour une Europe plus solidaire, donc plus indépendante ? Est-il déraisonnable d'espérer qu'il reconnaître un jour dans ce « grand dessein » la vocation de

Nous lui donnons rendez-vous à Strasbourg.

(\*) Conseiller national du C.D.S. pour les affaires européennes. membre du Comité directeur du mouvement européen.

#### M. LEPRINCE - RINGUET LANCE UNE « CAMPAGNE POUR L'EUROPE »

« Un large comité national de soutien pour l'élection directe du Parloment enropéen est constitué sous le nom de « Campagne pour l'Europe », a annoncé, ce jeudi 27 janvier, M. Louis Leprince-Ringuet, président de l'organisa-tion française du Mouvement eu-

» Son premier objectif est la ratification par le Parlement français, avant l'été 1977, de l'acte signé par les neuf gouvernements de la Communauté, et définissant l'élection au suffrage universel direct de l'Assemblée parlemen-taire européenne, dans la stricte application des traités de Paris appusation des trates de Paris et de Rome. La ratification par le Parlement français doit être complétée par la loi électorale nécessaire, afin de respecter l'échéance fixée de mai-juin 1978.

» Le deuxième objectil est s Le deuxième objectif est l'obtention, une fois la ratification assurée, de la participation la plus large pour la première élection européenne de l'histoire. Cela implique un voste débat sur l'harmonisation des contrôles démocratiques des activités communautaires, et plus généralement sur les choix nécesspires nour la France et nour cessaires pour la France et pour l'Europe d'aujourd'hui. L'ensemble des forces culturelles, sociales et politiques, représentatives de la société française, auront à participer a ce grand débat. »

Ont donné leur adhésion au Comité national de soutien de la campagne, sous la présidence d'honneur de M. Jean Monnet :

M. Jean Monnel:

Le recteur Gérald Antoine. Me Robert Badinter, MM. Jean-Louis Barrault, Paul Belmondo, André Bergeron, Georges Berthoin. le général Antoine Béthouard, MM. Jean Bornard, Prançois Bourel, Henri Canonge, le recteur Capella, MM. Benri Cartan, Louis Cartou, Ivan Charpentié, Mme Jeanne Chaton, M. René Clair, Mme Christiane Collange, MM. Michel Debatisse. Alain Decaux, Mmes Geneviève E. Delachenal, Simone Del Duca. MM. Jean Dieudonné, Francis Doré, Jean Dorst, Michel Drancourt, Mme Denise Dufour, le pasteur André Dumas.

M. Jean-Francois Dupeyron, Me Ri-

ie pasteur André Dumas.

M. Jean-François Dupeyron, M° Richard Dupuy, MM. Georges Eigcey, Jean Ferniot, Robert Flacellère, Jean Fourastié, Henri Frenay. Michel Gaudet, Maurice Genevoix, Léon Gingembro, Oliver Giscard d'Estaing, André Guérin, Jean Hamburger, Etienne Hirsch, Roger İkor, André Jacomet. Alfred Kastier, Attilio Labis, Maurice Lagrange, Antoine Laval. Prançois Leclec'h, Robert Lecourt, Gaston Leduc, Louis Leprince-Ringuet, Mme Irène de Lipkowski, MM. François Luchaire, André Lwoff, Jean Marvier, le doyen Paul Milliez, Robert Minder, Paul Mourousy;

MM. Jean d'Ormesson, Francis

MM. Jean d'Ormesson, Franci Perrin, M° Louis Pettiti, MM. Claude Perrin, M° Louis Pettiti, MM. Claude. Pierre-Brossolette. Jacques Piette. André Railliet, Mme Madeleine Renaud. M. René Richard, le R.P. Michel Riquet, MM. Emile Roche, Maurice Rolland, Jean Rouzier, Philippe Saint-Marc, Aifred Sauvy. Laurent Schwartz, Stanishas de Sèze, Jean-François Six, Mme Evelyne Sullerot, MM. Jacques Tessier, Raymond Tournoux, Pierre Uri. le doyen Georges Vedel, MM. Gabriel Ventejol, Pauliemile Victor, Jean Vilgrain, Mmes Marie-Andrée Weill - Hallé, Louise Wolfe, M. Red. Sallerot, Paulie Marie-Andrée Weill - Hallé, Louise Wolfe, M. Red. Sallerot, Paulie Marie-Andrée Weill - Hallé, Louise Wolfe, M. Red. Sallerot, Paulie Paulie, Marie-Andrée Weill - Hallé, Louise Wolfe, M. Red. Sallerot, Paulie Paulie, Marie-Andrée Weill - Hallé, Louise Wolfe, Marie - Andrée Meill - Hallé, Louise Wolfe, Marie - Andrée Meille - Red. Paulie - P elli - Hajié, Louis Marie-Anuree welli - n: Welss, M. Fred Zeller. .

Un Comité national de soutien de la campagne est en outre formé par In campagne est en outre formé par ...

MM. Olivier Baratte. Philippe Bertrand, le général Antoine Béthduard.

MM. Christian Degny. Jean-Pierre Gousy, Pierre Bordeaux - Grouit.

Mmes Janine Lansler, Marcelle Lazard, MM. Louis Leprince-Ringuet.

Roger Lhombreaud. Max Morel, Louis Pettiti. Thomas Philippovich, Lucien de Bainte - Lorette. Jean - Claude Sebag, Lucien Sergent, Robert Toulemon, André Volsin, Me Noëly Watin.

#### Grande-Bretagne

#### Un rapport sur la « démocratie industrielle » suscite de vives controverses

De notre correspondant

politique et sociale vient de s'ouvrir après la publication du rap-port Bullock. Le texte propose d'établir en Grande-Bretagne un système de « democratie industrielle » beaucoup plus radical que ceux de la Suède ou de la R.F.A. La commission présidée par lord Bullock, historien de l'université d'Oxford, avait été chargée par le gouvernement de découvrir les meilleurs moyens d'assurer une meilleure participation des travailleurs à l'essor industriel. La majorité des membres de la com-mission proposent que les consel's d'administration des entreprises solent également partagés entre les représentants des actionnaires et ceux des ouvriers.

Quelques administrateurs indé-pendants désignés d'un commun pendants designes d'un commun accord feraient, le cas échéant, l'arbitrage entre les deux camps. Ce système s'appliquerait aux entreprises comptant plus de deux mille ouvriers. Plus de huit cents firmes se trouvent dans ce cas. Elles emp'olent en tout sept mil-lions de travailleurs. c'est-à-dire un quart de la force de travail. Avant d'envisager d'installer des administrateurs ouvriers, la commission estime qu'un tiers au moins des employés intéresses devraient approuver par vote secret le système. Ensuite une « com-mission de la démocratie industrielle » surveillerait la marche des nouvelles institutions. Une loi garantirait l'égalité absolue des travailleurs et des actionnai-res dans la direction de l'entreprise.

Ce projet a été inspiré par le désir de mettre fin à ce que même ici on appelle la « maladie anglaise », c'est-à-dire l'état de plorable des relations entre le patron2t et les ouvriers. Le gouvernement a un souci plus immé-diat : il a promis aux syndicats cette extension de leur influence en échange de quoi ils modèrent leurs revendications de salaires. C'est ne exigence du contrat

Les porte-parole du patronat ont marque leur hostilité aux propositions de lord Bullock. Ils affirment que la solution proposée aggravera les conflits au sein de l'industrie et transformera les conseils d'administration en « co-

Londres. — Une grande batallie mités politiques ». Elle aurait pour politique et sociale vient de s'ou- effet inévitable, disent-ils, d'écar-

ter tous les investissements privés. Les organisations patronales pourtant favorables en principe à un système de participation, vont ini systeme de participation, vont jusqu'à affirmer que si le gou-proposé par la commission toute coopération deviendrait impossible entre l'industrie et le gouverne-ment La Confédération patronale (C.B.L.) a déjà fait savoir qu'elle refusera de prendre part à toute espèce de consultation avec le gouvernement sur la base des propositions publiées.

#### Une contre-proposition

Ces critiques, reprises d'ailleur; par les conservateurs à la Chambre des communes, trouvent un appui dans le rapport des minoritaires de la commission. Ceux-ci préféreraient un système à deux étages, beaucoup plus proche de la column ellement de la column de la co solution allemande : un consell de solution allemande : un conseil de surveillance délibère des grandes lignes de la politique industrielle, tandis que le conseil d'administra-tion continue de mener les affaires de l'entreprise.

Les syndicats sont loin d'être unanimes. Ceux des industries nationalisées — les mineurs notament — sont catégoriquement opposés aux propositions de lord Bullock. D'autre part, la Fédéra-tion des métallurgistes, la deuxième par ordre d'importance après celle des transports, dé-monce la « collaboration » éventuelle des administrateurs-ouvriers avec le patronat.

Le gouvernement est divisé la aussi. Il lui est difficile de revenir trop ouvertement sur les promeses faites au T.U.C., mais il lui est tout aussi impossible d'affronter tout aussi impossible d'airromer un conflit majeur avec les diri-geants de l'industrie. Aussi pro-met-il que rien ne sera entrepris avant d'avoir procédé à de très larges consultations. Plusieurs années seraient nécessaires pour mettre en application les idées du rapport Bullock et il est peu pro-bable que dans l'actuel Parlement une majorité approuve une révolution aussi brutale dans les rela-tions industrielles.

JEAN WETZ.

#### **Autriche**

#### LE MINISTRE DE LA DÉFENSE SERAIT IMPLIQUÉ DANS UNE AFFAIRE DE VENTE D'ARMES A LA SYRIE

De notre correspondante

vienne. — Le scandare du tratic d'armes avec la Syrle auquel est mèlé le nom du ministre de la défense, M. Luetgendorf, continue de provoquer des remous dans la vie politique autrichlenne. Ce scandale concerne la vente à la Sorie par un marchand d'armes. Syrie par un marchand d'armes posé de six cents carabines sportives, devi mals aussi de quatre cent mille les cartouches qui, elles, provenalent des stocks de l'armée autrichienne

(le Monde du 16 janvier). Révelée il 7 a deux semaines par l'hebdomadaire conservateur viennois Wochenpresse. l'affaire a été débattue mercredi 26 janvier au cours d'une session extra-ordinaire du Parlement. Les deux motions de défiance présentées, d'une part par les populistes (principal parti d'opposition chré-tien démocrate) contre M. Luet-gendorf et le chancelier Kreisky,

Vienne. - Le scandale du trafic d'autre part par les libéraux contre le gouvernement, ont été repoussées par la majorité socia-

> En revanche, les députés ont décidé la création d'une commission d'enquête parlementaire pro-posée par M. Kreisky. Ceiul-ci devra apporter d'ici le 31 mars les éclaircissements nécessaires sur l'affaire et déterminer al M. Luetgendorf y est réellement impliqué. Jusque-là, ce dernier restera à son poste, a déclaré le chanceller, soulignant qu'e un ministre doit assumer jusqu'au bout la responsabilité de ses actes tant devant le Parlement que tant devant le Parlement que dévant son propre ministère ». M. Kreisky a ajouté qu' « il tre-rail cependant toutes les conséquences voulues du rapport final de la commission d'enquête parlementaire ». — A.Rd.

#### Italie

#### Le P.C.I. a publié son budget 1976 et ses prévisions pour 1977

De notre correspondant Les dépenses, en 1976, se sont répartles ainsi : 62.17 % pour les contributions aux fédérations : 15.78 % pour l'information et la propagande : 9.99 % pour les frais généraux ; 7.22 % pour les frais extraordinaires et 4.84 % pour le personnel

pour le personnel.

En 1977, le P.C.I. prévoit des recettes supérieures à celles de l'an dernier (39,4 milliards de

lires), grace notamment au relè-

vement du prix des cartes, qui passera de 4000 à 7000 livres. Les frais de propagande seront presque doublés, car le parti entend rénover l'imprimerie de son organe officiel, l'Unita, et celle d'un sur le fourcet.

celle d'un autre journal romain, Pacse Sera; qu'il finance indirec-tement. — R. S.

LISEZ

Le Monde

des Philatélistes

Rome. — Comme chaque année, le P.C.L. a publié ses résultats budgétaires (1976) et, pour la première fois, son bilan prévisionnel pour 1977. Il entend e stimuler tous les partis à rendre plus ouverte leur vie interne et solliciter un plus grand controls de l'aniun plus grand contrôle de l'opi-nton publique sur leur gestion ». La loi sur le financement des par-tis oblige en effet les formations politiques à publier leurs comptes annuels, mais elle ne les contraint pas à fournir un tableau aussi détallié que celui qu'ont présenté aux journalistes, leudi 13 jan-vier, plusieurs responsables du

Le deutième parti italien a enregistré l'an dernier un déficit de 452 millions de lires, qui s'ajou-tent aux 236 millions de l'exercice précèdent (1) Ses recettes se sont élevées à 32,9 milliards et ses dépenses à 33,3 milliards, L'autofinancement a couvert 60,04 % des rentrées, alors que les contribu-tions de l'Etat (qui sont calculées en fonction des résultats électo-raux) ont atteint 39,96 %. A noter que les parlementaires communistes versent chacun 484 000 litter en moyenne par mols à la caisse du parti, soit près de la moltié de leur traitement.

(1) 1 000 lires valent environ 5,80 F.

#### LE QUOTIDIEN DE LA DÉMOCRATIE CHRÉTIENNE PUBLIE UNE INTERVIEW D'UN DIRIGEANT COMMUNISTE

(Dc notre correspondant.)

Rome. — Les temps ont bien changé. Pour la première fois de-puls sa création. Il Popolo, quoti-dien de la démocratie chrétienne, publie, 'jaudi 27 janvier, une in-terview d'un dirigeant du P.C. M Glorgio Amendola. Précédé d'une courte blographie de cette personnalité - considérée comme personnalité — considérée comme l'une des plus modérées de son l'iné des plus modérées de son parti. — le texte occupe une page presque entière. Thème de l'entretien qui sera suivi d'autres atticles : Gramsci est-il précurseur du « compromis historique ? » Le P.C.L est-il sincère dans ses affirmations de pluralisme, de démocratie et d'indépendance à l'écard des baux de l'Est 2 l'égard des pays de l'Est ? Avant de répondre à ces ques tions, M. Amendola a déciaré : usia, M. Amendoia a deciale.

"J'ai accepté volontiers l'incitation du Popolo pour une intercieu
sur le purti communiste el
Gramsci aufourd'hui. Le thème est d'une grande importance. (\_) C'est un fait positif, un moment de ce dialogue-confrontation qui est necessaire pour mieux nous connaître et éliminer des préven-tions réciproques. » Le journaliste du Popolo a enchaîne : a Dialo-gue-confrontation, c'est pour cela que nous sommes venus. — R. S.

Tos facteurs importants doial être spécialement pris en l'an derniet. le produ-ment la crise économique n's augmenté que de lieu des 53 à previs du pétrole, les consequences a conférence d'Helsinki sur et la coopération en

On pourrait presque affirmer en responsables de la « déstarealion >, certes toute relative, ter zone d'influence. En dédant en 1975, de réviser, non is tous les cing ans. mais tous is ani, le prix du pétrole et des is malières premières qu'ils et vendant vendent, ils ont semé le de sérieuses difficultés les économies de plusieurs de leur alliés du Comecon, en le P.D.A., la Tchéco-

the mesure très (avorable sux legits des Soviétiques est le plus stant des Soviétiques est le plus

## Ges dizaines de mili at assisté aux obseques

le gouvernement espagnol a décide par le gouvernement espagnol à décliés des seil 26 janvier dans la soirée. À Tham de seil des ministres, une serie de mantres de ministres de la vague de riologies connect le pays depuis dimantire. Dans un minique publié dans la nuit de morre de le couvernement a révêle de la couvernement a revêle de la couvernement a revêle de la couvernem le gouvernement a revelé qu'il san il le moment où les violences ent foin etendre de lacon tres large de sure de grace en faveur des prisonniers sures de grace en faveur des prisonniers puidques . Le gouvernement estima que la puidque de terrorisme a nour but de pilique de terrorisme a pour but de provincer percaction de l'armée et de mettre un terrie of reactions devolution democratique qui a processus de l'espoir : dans le mu l'espec le respect et l'espoir : dans le mu pusieurs dizaines de milliers de perse pusieurs

pard L'opposition demoundrid l'opposition démo-mage 2 fait une impression-une démonstration de force, de supire et de maturité, mercredi supire à Madrid, à l'occasion i junier à Madrid, à l'occasion et obsquée de trois des cinq et obsquée de trois des cinq et obsquée de P.C., masse-mais membres du P.C., masse-mais.

indi-tet une importante sans il pur importante sans il pur importante sans et la pur significative et la pur de la merre civie. suis in or a guerre civile, qui set dermie dans le caime qui set de service dordre. Maries centaines re louis es inche à Diusieurs migras de millers de personnes. remains tenucoup de feures remains dans ce service remains dans ce service remains dans les remains des sur remains de re deposition et tous les Tops memories de la coordina-mos erran sations syndicales mentiques etalent représen-

Bur it feele, on croisalt tous goals de l'opposition, le comité goal du part socialiste outrier some ou the sometime out the mand it complete MM. Therms out president ou parti sociate populaire. Ruiz Gimenes, ament in in pruche democrational design of the process. per libration Camacho, diri-ser des commissions ouvrières, mo Camatias, dirigeant démo-mentrales cartaian, les leaders clarides ravail et M. Carrillo, mare seneral du P.C.E. Le convenient ne peut pas gent toire recuritée o M. Ro-go latin Ville, ministre de merco avait adresse cette mise

name une cheis de l'opposition en président du collège des ma qui the ampaient ame cere-moublique pour les obsèques. echonies redoutaient à cette amones. Les mille deux cents mi de Mairid **menaçalent, de** antiè de se reunir en asseme Titalia de la como das autorisés inde un cernier hommage a Empireres accassinés Il fallut term herres de négociations, est el une intervention de MIlemo Galvan et Ruiz Gime-E supres du chef du gouverne-The pour obtenir la permission seement one chapelle ardente. Is ensuelle ensient finalement

ានស្មើតប្រជន្និត្តស្នាធំនំនៃ **អ**ូច

De notre envey déposés au premier l' table éoligh des occupe une sile de j tios. Des centaleur

mentuaires warms, pagne, étalent dispe escaliers les haips is pelite place sur chers aux magnets vercles des cerqui Scule consigne, is un claim of the consigner of policy des policy level per dépondes nouvelles. ot su départ de la le ciel gris et le se dislocation avail lien place Color, a sur paints de justice d'humaine martinal Alcaia, poing leve, i

La même disclo

entreprises, particis Madrid à Barcelone

dans les Asturies, ou

de milliers d'ouvriers

observée dans les

## Soviétiques chées par la crise : sement du délicit de commerciales se so Pendettement considér

tante de la première page.) Comment expliquer les dernié-

à muiations des sociétés estamenne: A première vue a me voit pas tres bien quel apport il peut y avoir entre les ≥uletanis de Radom et d'Ur-E et les défenseurs des droits outant dans l'un et l'autre cas. he protestation contre l'insufance ou l'absence de démocra-E politique et sociale et contre atitraire du pouvoir.

impe enlin, la conférence de lin des P.C. européens avec aparition de l' « eurocommu-TOP 3.

Faquie et la Hongrie.

rent très défavorable à ceux se allies. Corsetées dans des ing ideologiques tels que le emploi du reste pariols comme l'expérience le mice), cherchant maintenant à du système source d'a per certains modèles de déve- et de retains Elle à la Penent des pays capitalistes Animation, essor de la voimination, essor de la voi-culcus ont eté durement tou-

productivité et à l'écomple de cet particulièrement et les objectifs fires atteints ni dans l'ege dans l'industrie Aucommerce, extérient, d nique officiel qui vi publié à Berlin-Ref ; pour ce qui est des ch note d'ane Tagan ré « En rutton des modifi

vis de l'Occident et d

inflationnistes interne

Un peu partout, les

ments ont serré les éc que se relentidations de développement, er

appeis phis presenta Thabitude & Patroist

plus vives.

prix da Comeccio, la da depenter dat somm mentalies - (à celles été prévues) En même temps, le ment est-allemand a co appliquer dus ristori structure des subdres vant & un relevement de Cette affaire anguest ment pour estier de resistances, amult sti sujeta de divergences di venu de Paraden chef nemens, de dernier crai réaction violente des p

La crise a sinci no une fois de plus, mais à chand, donc dess tions plus critaines, is

•



#### Espagne

#### Des dizaines de milliers de personnes ont assisté aux obsèques des avocats assassinés

Le gouvernement espagnol a décidé mercredi 26 janvier dans la solrée, à l'Issue du conseil des ministres, une série de mesures destinées à faire face à la vague de violences que connact le pays depuis dimanche. Dans un muniqué publié dans la nuit de mercredi à jendi, le gonvernement a révélé qu'il s'apprétait, au moment où les violences ont commencé, à cétendre de façon très large les mesures de grâce en faveur des prisonniers politiques ». Le gouvernement estime que la vague de terrorisme a pour but de provoquer me réaction de l'armée et de mettre un terme an processus d'évolution démocratique qui a inspiré le respect et l'espoir » dans le monde. Plusieurs dizaines de milliers de personnes

Madrid. - L'opposition démocratique a fait une impression-nante démonstration de force, de discipline et de maturité, mercredi 26 janvier, à Madrid, à l'occasion des obsèques de trois des cinq avocats, membres du P.C., massa-erés lundi. Ce fut une manifestation uni-

Ce fut une manifestation uni-taire, la plus importante sans doute et la plus significative depuis la fin de la guerre civile, et qui s'est déroulée dans le calme et la diguité. Le service d'ordre, composé de plusieurs centaines de jeunes militants, ouvriers et étudiants, a parfaitement contrôlé une foule estimée à plusieurs dizaines de militers de personnes. Il y avait beaucoup de jeunes communistes dans ce service communistes dans ce service d'ordre, longue chaîne de mains nouées où pointait parfois un dellet rouge, mais aussi des syn-dicalistes socialistes (de l'U.G.T. on de l'U.S.O.). En fait, tous les partis d'opposition et tous les groupes membres de la coordination des organisations syndicales démocratiques étaient représen-

Dans la foule, on croisait tous les cheis de l'opposition, le comité exécutif du parti socialiste ouvrier espagnol au complet, MM. Tierno Galvan, président du parti socia-liste populaire, Ruiz Gimenez, dirigeant de la gauche démocra-tique, Marcelino Camacho, dirigeant des commissions ouvrières, Anton Canyellas, dirigeant démocrate-chrétien catalan, les leaders du Parti du travail et M. Carrillo.

secrétaire général du P.C.E.

« Le gouvernement ne peut pas
garantir votre sécurité... » M. Rodelfo Martin Villa, ministre de l'intérieur, avait adressé cette mise en garde aux cheis de l'opposition et au président du collège des avocats, qui réclamaient une céré-monie publique pour les obsèques. Les autorités redoutaient à cette occasion de nouveaux attentats et des troubles. Les mille deux cents ats de Madrid menaçaient, de leur côté, de se téunir en assemblée permanente au palais de justice, s'ils n'étaient pas autorisés à rendre un dernier hommage à eurs confreres : plusieurs heures de négociations, mardi, et une intervention de MM. Tierno Galvan et Ruiz Gimenez auprès du chef du gouverne-ment, pour obtenir la permission de dresser une chapelle ardente. Les cercueils étaient finalement

ont assisté mercredi à Madrid aux obsèques de trois des cinq avocats communistes assessinés lundi par un commando d'extrême droite. Le gouverneur civil de Madrid a rendu hommage au calme et au sens des responsabilités des organisateurs et du service d'ordre (principalement communiste) de la manife En revanche, un homme de trente-six ans a été grièvement blessé au cours d'une mani festation mercredi soir à Pampelune.

D'autre part, six cent soixante-quatre artistes

De notre envoyé spécial

déposés au premier étage du vénérable collège des avocats, qui occupe une alle du palais de jusoccupe une alle du palais de jus-tice. Des centaines de couronnes mortnaires, venues de toute l'Es-pagne, étaient disposées dans les escaliers, les hailes et jusque sur a petite place plantée d'arbres chers aux magistrats. Les cou-vercles des cercueils étaient ouverts, laissant voir les visages encore sanglants et torturés des victimes. victimes.

Seule consigne, le silence. Pas un cri, pas un geste à l'adresse des forces de police. Mais des des poings levés pour saluer les dépouilles mortelles à l'arrivée et au départ du cortège. Sous le ciel gris et le vent froid, la dislocation avait lieu à 18 heures, place Colon à 500 mètres du place Colon. à 500 mètres du palais de justice. Une marée humaine marchait alors vers Alcala, poing levé, esquissant le chant de l'Internationale, rapidement arrêté par les « chut » du service d'ordre... La même discipline a été

observée dans les usines et les entreprises, particulièrement à Madrid, à Barcelone, à Bilbao et dans les Asturies, où des dizaines de milliers d'ouvriers ont débrayé

et intellectuels espagnols ont adressé mercredi à M. Suarez, président du conseil, une lettre dans laquelle ils déplorent « les agissements des bandes terroristes » et demandent l'établis-sement d'un « État démocratique authentique ».

sur place. Il n'y a pas eu de manifestation de rue, conformé-ment aux consignes données par l'opposition. Le mouvement de grève pacifique a touché les universités, les administrations, les transports, et même les ser-vices de la télévision d'Etat. En revanche, des incidents provoqués par des commandos d'extrême droite son signalés dans le métro de Madrid et dans des cafés, où des groupes d'ultras obligent les personnes présentes à chanter l'hymne phalangiste.

Mercredi soir, le gouvernement a annoncé une certain nombre de mesures concrètes pour faire face à l'explosion de violence. Les manifestations publiques sont interdites jusqu'à nouvel ordre. Des dispositions à la législation antiterroriste adoptées en août 1975 par le gouvernement de Franco sont remises en vigueur afin de faciliter, en particulier, les perquisitions à domicile. Des permis de port d'arme vont être supprimés. Des ressortissants étrangers jugés indésirables seront expulsés. Enfin, des crédits de l'ordre de 4 milliards de pesetas vont être débloqués afin de permettre un renforcement spectaculaire des movens d'action des

laire des moyens d'action des forces de l'ordre. MARCEL NIEDERGANG.



#### Portugal

#### Le congrès de la Confédération des travailleurs consacre la prépondérance communiste au sein de l'Intersyndicale

Quatre militants socialistes qui avaient été suspendus il y a quelques semaines en compa-gnie d'une demi-douzaine de membres de l'aile ouvriériste - du parti ont été exclus du P.S. par la commission des conflits, réunie le 25 janvier à Lisbonne. Parmi eux figurent deux députés qui étaient les dirigeauts des commissions de travail, M. Aires Rodrigues et Mme Carmelinda Pereira. Les effectifs du P.S. à l'Assemblée de la République se trouvent donc réduits d'autaut : le parti compte, désormais, cent cinq représentants sur un total de deux cent soixante-trois députés. Les deux

Lisbonne. — L'approbation des statuts de la Confédération des travailleurs portugals - dite intersyndicale, — d'un « programme d'action » et d'un projet de loi les régimes de Salazar et de Castano — et affirmé l'influence du syndical, tels seront les themes congrès qui, du 27 au 30 janvier, réunira, à Lisbonne, plus d'un millier de délégués représentant deux cent soixante

D'après les organisateurs, les documents qui seront soumie à la discussion comportent environ trois mille propositions d'amendements suggérées au cours de nombre de réunions. Le congrès sera pourtant boycotté par une vingtaine de syndicats appartenant, dans leur majorité, au secteur des services. Regroupées dans une structure connue sous l'appellation de la « Lettre ouverte : ces organisations, généralement proches du parti socialiste, accusent le secrétariat de l'intersyndicale d'avoir contrôlé le choix des congressistes et l'élaboration des textes dans le but de maintenir l'hégémonie communiste au sein de la centrale unique.

trois associations syndicales.

Ainsi les vielles querelles entre socialistes et communistes se manifestent-elles à nouveau. De part et d'autre, on s'accuse de vouloir briser le mouvement syndical. Une scission et la création d'une deuxième centraie sont-elles inévitables?

Le quotidien O Diarlo, organe du P.C.P., accuse les militants syndicalistes du P.S. d'avoir des liens avec la centrale américaine A.F.L.-C.I.O. Les dirigeants socialistes, quant à eux, affirment leur volonté d'assurer l'unité du mouvement des travailleurs. tout en réclament l'exercice du droit de tendance à l'intérieur des syn-· Unicité », « unité » ou « plura-

liame - telles sont donc les trois options pour le syndicalisme portucals. En ianvier 1975, le général Vasco Goncalves, alors premier mination du Mouvement des forces d'activité ainsi qu'une seule centrale pouvuoir de l'Intersyndicale — qui exclus ne penyent s'inscrire à aucun antre groupe parlementaire.

Cette décision survient à qualques jours du congrès extraordinaire du P.S., qui se réunira à Porto le 30 janvier. Il axaminera une réforme des statuts destinée à renforcer l'encadrement des commissions de travail dans les structures pyramidales du mouvement.

Ce jeudi 27 janvier, d'autre part, s'ouvre le congrès des syndicats portugais qui se recon-naissent dans l'actuelle intersyndicale, dominée par les communistes.

De notre correspondant s'était distinguée dans la lutte contre

P.C. sur le monde ouvrier. Rédultes au silence après l'échec de la tentative de coup d'Etat du 11 mars 1975, les principales forces conservatrices n'ont pas ou manifes... ter leur mécontentement. Aussi, la resistance contre la loi syndicale a-t-elle été assumée entièrement par ie P.S. - Oul à l'unité, non à l'unicité », scandalent les socialistes.

#### Les difficultés de la Lettre ouverte

La chute du cinquième gouvernement provisoire du général Vasco nçalves, puis la mise à l'écart du P.C. à la fin de 1975, ont eu des répercussions immédiates dans l'organisation syndicals. Plusieurs élections ont été favorables au parti socialiste - allie, pour la circonstance, aux macistes du M.R.P.P. (Mouvement pour la réorganisation du parti du proiétariat). Le 14 février 1976, les directions de vingf-neuf organisations hostiles à l'Intersyndicale rédigeaient, à Porto, une Lettre ouverte appelant à « l'unité » et demandant la convocation urgente d'un « congrès de tous les syndicats ». Le secrétariat de l'intersyndicale a accepté l'idée du congrès. Au début, les conversations entre les deux tendances rivales se sont déroulées dans un climat détendu. Mais des divergences sont apparues lorsque le groupe de la affiliées et hostiles à l'intersyndicale alent une représentation équivalente déjà approuvé par le Parlement, supau congres.

Le 4 septembre dernier. l'intersyndicale réunissait à Lisbonne les re- dicats. présentants de cent solxante-dix syndicets pour désigner une commission dont la composition devait tenir compte de < tous les courants polià - l'unicité syndicale - : une seule tiques ayant un rôle important au organisation par région et par branche sein du mouvement syndical ». Le principe de la parité n'était pas resyndicale. La loi du 30 avril 1975 ins- tenu. Des syndicats faisant partie tituant l'« unicité» a consacré le du groupe de la Lettre ouverte ont été invités à s'associer à la com-

mission. Ils ont refusé, estimant que cette commission étalt un instrument de la centrale procommuniste destine à manipuler le congrès.

Pourtant, le groupe de la Lettre ouverie, qui comptait, au début de juin demier, solxante-dix organisations adhérentes, a, peu à peu, vu son importance décroître. C'est que - nous n'étions pas en mesure de répondre eux attaques d'une structure autrement nius organisée que la nôtre », a expliqué un des opposants de l'intersyndicale, dans une interview récemment accordée à l'hebdomadaire O Jornal . La démobilisation des travailleurs, a-t-il poursulvi, est le résultat de la confusion semée dans leur esprit par des forces totalitaires ».

Des assemblées générales ont été convoquées par les directions des syndicats des employés de bureau et de la banque -- les véritables piliers du mouvement de la - Lettre ouverte - - pour se prononcer sur la participation au congres. Dans les deux cas, les organisateurs ont du recourir à des artifices, allant jusqu'à l'interruption de séance, pour empêcher une décision qui aurait été favorable à la participation.

Ces résultats n'éclipsent pas, néanmoins, la défaite de la « Lettre ouverte ». Les organisateurs du prochain congrès peuvent compter aur la participation de soixente-seize syndicate non affiliés à l'Intersyndicale, et annoncer que le total des délégués representera 85 % des Portugais syndiqués.

Les socialistes, quant à eux, s'efforcent d'attribuer cet échec aux commissions du travail - du parti. - Lettre ouverte » a exigé la « parité ». . aujourd'hui menacées d'une épurac'est-à-dire que les organisations tion. Mais le P.S. ne peut s'en tenir là. Le plan économique pour 1977, pose. en effet, l'existence d'une sorte de - contrat social » avec les syn-

S'entendre avec le P.C. semble maiaisé pour le gouvernement, constam-ment harcelé sur sa droite. Encoucentrale syndicale seralt très risqué. Aussi, la politique du P.S. pourrait être d'affaibilr les evodicats puis de tanter de les reconquérir, jantement, au fil d'élections successives.

JOSÉ REBELO.

## Les Soviétiques ont semé dans leur camp les germes de la contestation

(Suite de la première page.)

Comment expliquer les derniéres mutations des sociétés esteuropéennes? A première vue. on ne voit pas très bien quel rapport il peut y avoir entre les manifestants de Radom et d'Ursus et les défenseurs des droits civiques de Prague. Il s'agit pourtant dans l'un et l'autre cas, d'une protestation contre l'insuifisance ou l'absence de démocratie politique et sociale et contre l'arbitraire du pouvoir.

Trois facteurs importants doivent être spécialement pris en compte : la crise économique consécutive à l'augmentation du prix du pétrole, les conséquences de la conférence d'Helsinki Sur la sécurité et la coopération en Europe, enfin, la conférence de Berlin des P.C. européens avec l'apparition de l' « eurocommunisme s.

On pourrait presque affirmer que les Soviétiques sont les premiers responsables de la « déstabilisation », certes toute relative. de leur zone d'influence. En décidant, en 1975, de réviser, non . Dius tous les cinq ans, mais tous les ans, le prix du pétrole et des autres matières premières qu'ils leur vendent, ils ont semé le germe de sérieuses difficultés dans les économies de plusieurs de leurs alliés du Comecon, en particulier la R.D.A., la Tchécoslovaquie et la Hongrie.

Une mesure très favorable aux intérêts des Boylétiques est le plus souvent très défavorable à ceux de ses alliés. Corsetées dans des tabous idéologiques tels que le plein emploi (du reste parfois copier certains modèles de déve-

l'endettement considérable vis-àvis de l'Occident et des pressions inflationnistes internes de plus en plus vives.

Un peu partout, les gouverneque se ralentissaient les rythmes de développement, en dépit des appels plus pressants encore que d'habitude à l'accroissement de la productivité et à l'économie de matériel. L'exemple de la R.D.A. est particulièrement frappant : l'an dernier, le produit national n'a augmente que de 3,7 % au lieu des 5,3 % prévus par le plan et les objectifs fixés n'ont été atteints ni dans l'agriculture, ni dans l'industrie. Au sujet du commerce extérieur, le communiqué officiel qui vient d'être publié à Berlin-Est reste vague pour ce qui est des chiffres, mais note d'une façon révélatrice : « En raison des modifications des prix du Comecon, la R.D.A. a du dépenser des sommes supplémentaires > (à celles qui avaient

été prévues). En même temps, le gouvernestructure des salaires qui équiment pour éviter de trop fortes résistances, aurait été l'un des sujets de divergences entre le nouveau et l'ancien chef du gouverréaction violente des travailleurs. La crise a ainsi mis au jour,

à chaud, donc dans des condirelatif, comme l'expérience le tions plus critiques, les rigidités montre), cherchant maintenant à du système, source d'inefficacités et de retards. Elle a aussi révelé comblen était néfaste l'immobi-

(Dessin de KONK.)

Les effets des conférences d'Helsinki et de Berlin n'ont pas donné moins de tablature aux régimes en place à l'est de l'Elbe, On peut s'en étonner dans la mesure où ce ments ont serré les écrous tandis sont eux qui se sont montrés ces dernières années les plus chauds partisans de ces réunions. Mais aveuglés peut-être par leur obsession du *statu quo*, les dirigeants communistes ont apparemment sous-estimé, comme d'ailleurs nombre de diplomates occidentaux, la dynamique des idées lancées à l'occasion de la tenue de ces deux conférences. Pour les peuples est-européens,

Helsinki est devenu le symbole d'une détente oui loin de se cantonner aux cabinets feutrés des chancelleries ou aux relations des hommes d'affaires, doit néces-sairement se reflèter dans la vie quotidienne des individus. Le l'acte final d'Helsinki ne se contente pas d'indiquer que les « Etats participants respectent les droits de l'homme et les liment est-allemand a commence à bertés fondamentales, y compris appliquer une réforme de la la liberté de penser, de conscience, de religion ou de conviction (...). » vaut à un relèvement des normes. Il ajoute : « Ils javorisent et en-Cette affaire, engagée prudem- couragent l'exercice EFFECTIF (souligné par nous) des libertés et droits civils, politiques, économiques, sociaux, culturels et autres qui découlent tous de la dinement, ce dernier craignant une gnité inhérente à la personne réaction violente des travailleurs. humaine et qui sont essentiels à son épanouissement libre et intéune fois de plus, mais cette fois gral. Il précise enfin que « les à chaud, donc dans des condi-tats participants reconnaissent et respectent la liberté de l'individu de PROFESSER ET PRA-TIQUER, SEUL OU EN COM-(consommation, essor de la vol-lisme des dirigeants qui, par CONVICTION (souligné par souhaite, cela ébranlerait l'unité ture individuelle), les économies crainte de bouleversements so-nous), en agissant selon les im-déjà si fragile qui subsiste entre ture individuelle), les économies crainte de bouleversements so-socialistes ont été durement tou-ciaux et politiques, refusent, de-pératifs de sa propre conscience ». P.C. occidentaux et est-européens.

chées par la crise : à l'accrois-sement du déficit des balances commerciales se sont ajoutés mes économiques.

Les signataires de C h a r t e 77

Seul, M. Jivkov a, jusqu'à présent, osé condammer les hérétiques.

Ces préoccupations — désir de compréhensible des autorités de Prague. Est-il d'autre part étonnant que ce soit dans les Etats est-européens où les libertés individuelles sont les moins grandes (Tchécoslovaquie, R.D.A., Rou-manie) que l'acte final d'Helsinki ait en le plus d'écho dans la population?

#### Les effets de la conférence des P.C. européens

D'une autre façon, la conférence de Berlin des partis communistes a encouragé, elle aussi, la réflexion critique à l'Est. Pendant près de deux ans, les P.C. européens ont donné le spectacle de leurs profonds déchirements. Ces débats ont montré la vigueur du phénomène eurocommuniste. Il existe désormais au moins trois partis et non des septième des dix principes « fon- moindres (italien, français et esdamentaux » inscrits en tête de pagnol) qui sont en opposition, plus ou moins franche avec Moscou. Si, après avoir perdu la Chine, les idéologues moscovites ne veulent pas perdre totalement demain les principales places fortes d'Europe occidentale, ils sont contraints de composer avec ces partis de la même facon qu'ils peuvent freiner la détente mais non la remettre complète

ment en cause. Les contestataires à l'Est peuvent donc sujourd'hui, du moins ceux qui se réclament du socialisme, se référer à MM. Berlinguer, Marchais on Carrillo lorsqu'ils demandent l'élargissement des libertés politiques et sociales. et ils ne s'en privent pas Réprimer durement ces mouvements reviendrait à montrer aux euro-MUN, UNE RELIGION OU UNE communistes le sort qu'on leux

Ces préoccupations - désir de poursuivre la détente tout en évitant ses « excès », maintien du contact avec les P.C. occidentaux et les hésitations perceptibles Combien de temps encore dureteurs et soucieux avant tout de leur survie immédiate?

Sans des réformes minimales, par exemple dans le domaine syndical ou dans celui de la sont à craindre, un jour ou l'autre, qui auront la vertu purgative tout en se protégeant d'une de débloquer, pour un temps, le contagion « révisionniste » — système. Pour le moment, spécuexpliquent largement l'incertitude lant sur l'échec prochain des aujourd'hui en Europe de l'Est. un peu plus libérale (par intelront-elles ? Comblen de temps ligence politique plus que par encore MM. Gierek et Husek se conviction, sans doute), les durs laisseront-ils dicter leur politique néo-staliniens attendent, patiempar des appareils ultra-conserva- ment, leur heure dans l'ombre.

MANUEL LUCBERT.



De notre correspondant Electron district - One grande parting Military States The Manager of the Control of the Co de demission Manual Control

Grande-Bretagne

sur la « démocratie industrie esche de vives controverses

dassie. en en conserva de ection na ma Una contra-propole The series of th 事業部 いいいい A STATE OF S dens -force de trava e d'instance ou

1\_7 12 K.E

.:-:::::::**:::**□

211.5 

1...1. 二二

27.11

- 24

MINTERN IN COMME William William Common Ragnia Com Brite abs Actioniza-MANAGEMENT AND THE PERSON NAMED IN worth le grant -PORT TO THE PER IN CALLED

Mar Bort 14 THE DOMESTIC AND ADDRESS OF BOOK THE BEST - : :-

Autriche

ETRE DE LA DÉFETISE SERAN TENUE

AFFAIRE DE VENTE D'ANIMALL ME

The explications of the explicit FREEDRICH CO. T. C. MENT OF S. er mer en Tre & 122... marrialai = -French Australia

BALLY CHECK esperado la la la secono Karpenson . . . . F 74 12 granding Li THE PARTY IN I

**运车** - 4 - -المراج عراج

onst 11c |1516

#### VOITURES D'EXPORTATION T.T.

**SEDAX** 3, rue Scheffer, 75016 Paris 727.64.64 + 553.28.51 + Citroen • Peugeot • Renault • Simca-Chrysler • Mazda Toutes marques étrangères



Finition exportation Faible kilométrage Garantie usine Toutes possibilités de crédit-leasing

exposition permanente de 150 vericules de 8 h a 19 h. DEMANDEZ M. JEAN-CLAUDE BARRIERE

(PUBLICITE)

#### Les deux atouts d'Alain Delon dans le Prix d'Amérique

Le Prix d'Amérique est considéré comme le Championnat Mondial au trot attelé. Avec sa distance de 2.590 mètres, il n'est en tien comparable avec l'International Trot (2 011 mètres), couru sur l'annéau new-purhais, et qui a permis à EQUILEO, vainqueur de BELLINO II, d'être sacré champion du monde.

EQUILEO vient d'aflieurs des Etats-Unia, où il a mis en vedette les couleurs de son propriétaire, Alain DELON, pour tenter de confirmer ce titre le 30 janvier dans le Prix d'Amérique. Son entraîneur, Pienre-Désiré ALLAIRE, estime que le fait d'effectuer une rentrée parisienne directe n'est pas un handicap pour EQUILEO

Mais Alain DELON et Plerre-Désiré ALLAIRE vont présenter un antre trotteur de grande classe, FARIR DU VIVIER, dans le célèbre classique de la S.E.C.F. Ce fils de SABI PAS disputera le Prix d'Amérique pour la troisième fois.

Leur présence 'constituens un attrait supplémentaire pour le Sweepstake de la Loterie Nationale. On tait, en effet, qu'une tranche spéciale dotée de lots très importants est émiss en llaison avec la grande épreuve hippique qu'est le Prix d'Amérique.

Après un premier u suspense a au tirage préliminaire du samedi 29 janvier, qui désignera les numéros gagnants et attribuera à chaque sèrie de billets un ou plusieurs chevaux, c'est l'arrivée de la course qui déterminera le montant des lots attribués aux billets gagnants, selon le classement des chevaux. Chacun a donc sa chance de gagner le gros lot, à condition bien sir d'avoir un billet en poche. te gegner tous ceux qui n'auront pas le super gros lot de 3 millions de francs, il y a dans le tableau des lots d'autres gros lots de 500.000 F. 180.000 F. 40.000 F et plus de 200 autres lots de 10.000 à 20.000 F. Mais on ne saurait énumèrer cous les lots qui seront attribués au soir du 3 janvier prochain à tous ceux qui auront, en prenant un risque minime, tenté leur chance à la Loterie Nationale.



### RIVIERA DE GÊNES

Ecole d'art nautique, de natation, d'art sous Hôtels et penalons de chaque catégorie.

ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO **Via Roma, 11 - GENOVA - Ital** Tél. (010) 58.14.07/8.

# oterie Nationale



## DU PRIX D'AMÉRIQUE

**GROS LOTS:** 

# Trois millions de francs

Tirage le 29 janvier

## AFRIQUE

#### Maros

#### Les candidats indépendants ont obtenu la majorité des sièges dans les assemblées provinciales

De notre correspondant

Rabat. - Les candidats indépendants ont remporté, mardi 25 janvier, lors des élections aux trente-trois assemblées provinciales et préfectorales, 369 sièges sur les 513 à pourvoir. Le minis-tère de l'intérieur a indiqué également la répartition des autres sièges entre les partis politiques : Istiqual 50 : Mouvement cooulaire, 45 ; Union socialiste des forces populaires, 27 ; Mouvement populaire démocratique constitutionnel, 15 ; Union nationale des forces populaires (U.M.T.), 3 ; Parti de l'action, 2 ; Parti libéral progressiste, 1 : Parti du progrès et du socialisme. 1.

Ces chiffres correspondent Ces chiffres correspondent approximativement, toutes proportions gardées, aux résultats officiels des élections communales et municipales (le Mande du 16 novembre 1976). Ces résultats ont cependant été contestés par les principaux partis. Le recensement qu'ils ont fait de leurs elime — en vinchant un certain sement qu'ils ont fait de leurs élus — en y incluant un certain nombre d'entre eux classés parmi les indépendants — a fait apparaître une sensible différence avec les statistiques du ministère de l'intérieur. Les conseillers communaux et municipaux élus le 12 novembre, soit quelque treize mille électeurs, étaient seuls appelés à voter au scrutin du 25 janvier. Le participation a été de 98 % et les suffrages exprimés représentalent 95.22 %. Mille quatre cent cinquante-trois candidats, qui devaient être égacandidats, qui devalent être éga-lement conseillers communaux ou municipaux, ont sollicité les suffrages. Les dix membres du gouvernement, qui figuraient parmi les indépendants, ont été élus.

Le vote ayant lieu au scrutin Le vote ayant lieu au scrutin de liste, 89 listes avaient été déposées. Vingt-sept étaient des listes homogènes, dont 11 pour les indépendants, 8 pour l'Union socialiste des forces populaires, 7 pour l'Istiqual et 1 pour le Mouvement populaire. Le reste présentait des combinaisons dominées soit par l'istiqual et, plus rarement, par l'Indion socialiste des forces populaires ou le Mouvement populaire. Le vote a eu lieu dans le plus grand calme.

Les indépendants, qui, en géné-

Les indépendants, qui, en géné-ral, approuvent l'action gouvernementale menée ces dernières années, ne sont pas pour le mo-ment rassemblés dans les struc-tures d'un parti nouveau sous cette appeilstion. Celle-ci n'en a pas moins conquis droit de cité dans la perspective de l'élection prochaine d'un Parlement à Chambre unique, dont une loi organique doit fixer le nombre des membres.

Byrd - permettant des importa-

tions de chrome rhodésien en violation des décisions de l'ONU — en estimant qu'une des raisons

du refus de M. Smith de négocier « tenait à sa constation qu'il ob-tiendrait l'appui américain en cas de coup dur ».

Parallèlement aux prochaines conversations de M. Young avec les cheis d'Etat africains, le gou-

vernement américain envisage de nouvelles démarches auprès de

M. Vorster, en escomptant qu'il fera pression sur M. Smith pour le ramener sur la voie de la

négociation. - H. P.

**MADAGASCAR** 

Après les troubles de Maiunga

TANANARIYE

REFUSE QUE LES MAHORAIS

SOIENT RAPATRIÉS

DIRECTEMENT YERS MAYOTTE

Tananarive (AFP., Reuter). — M. Rakotomavo, ministre malgache des affaires étrangères, a déclaré, mardi 25 janvier, à propos du rapatriement des Comoriens de Majunga, décidé à la suite des affrontements ethniques survenus entre les 20 et 22 décembre (le Monde du 24 décembre 1978), qu'il n'y atrait pes des trais

1976), qu'il n'y aurait pas des trat-tement particulier » pour les Co-moriens originaires de Mayotte.

e Nous ne reconnaissons qu'un seul Etat comorien et par conséquent le rapatriement ne peut se jaire officiellement qu'avec cet Etat s. a.-t-il dit, se référant à la démarche de l'ambassadeur de France, sollicitant que le Mahorais missent être raretriés sur

rais puissent être rapatries sur Mayotte et non sur la Grande-

Il a, toutefois, indiqué qu'il n'était pas question pour son gou-vernement de forcer les Como-riens à rentrer contre leur gré dans leur pour

L'AFRICAINE 26LA MIEUX PAYEE

Dans Africa, le mensuel d'A-frique noire, Rens., cerire BR

dans leur pays.

LOUIS GRAVIER

#### Rhodésie

#### « M. SMITH N'A PAS L'APPUI DES ÉTATS-UNIS » déclare le porte-parele de Washington

De notre correspondant

Washington. - Conscients des dangers créés par le rejet des propositions britanniques, les mi-lieux officiels américains sont décidés à entreprendre un nouvel effort pour tenter de renouer les fils de la négociation sur la Rhodésie

M. Fred Brown, porte-parole du département d'Etat, a été mercredi 20 janvier très explicite. « M. Smith n'a pas l'apput des Etats-Unis», a-t-il dit, ajoutant que la « solution interne » suggèrée par le premier ministre rhodésien d'une négociation entre les colons et les Africains. tre les colons et les Africains a modérés », excluant les leaders nationalistes, a ne saurait aboutir à un règlement pacifique ».

Il a réaffirmé le soutien du gouvernement américain aux pro-positions britanniques, et cela, de toute évidence, afin que M. Smith ne s'entretienne pas de l'illusion qu'en proclamant son attachement au plan Kissinger original il pulsee créer une divi-sion entre les gouvernements bri-tannique et américain.

Dans sa déposition devant la commission senatoriale des affaires étrangères, M. Young, nouveau représentant américain à l'ONU, avait recommandé mardi l'annulation de l'amendement

(Publicité)

#### Découvrez le ski nordique. Le ski de fond fait chaque an-

née de nouveaux adeptes. Praticable par tous, quels que soient l'âge et l'expérience du candidat, il n'est pas dange-

reux. Pourquoi ne pas aller le pratiquer dans les pays du Nord, là où il est né : en Norvège, en Suède ou en Finlande; dans des paysages merveilleux aux nombreuses pistes balisées. Un exemple de prix : 8 jours à Lillehamer (Norvège) en demipension, hors saison, pour 1895 F équipement compris. Autres possibilités : des raids pour sportifs avec logement en huttes et bagages sur traîneaux à chiens et des randonnées en Laponie.

Renseignements et documentation contre envoi da bon cidessous à : Scanditours, 122, Champs-Elysées, 75008 Paris, tél. 720.38.05.

Licence 58 A. OE: Voyages Bennett, 5, rue Scribe, 75009 Paris, tél 742.91.89.

Licence 9 A. ou votre agence de voyages.

Bon pour une documentation Ski Nordique > à envoyer à:

#### Bénin

#### Que s'est-il passé le 16 janvier à Cotonon?

Que s'est-il passé dans la matinée du dimançhe 16 janvier, à l'aéroport et dans les rues de Colonou, capitale du Bénin (ex-Dahomey) ? Dix jours après « l'agression de mercenaires », annoncés et dénoncés avec éclat sur les ondes de la radio nationale par le lieutenant-colonel Mathieu Kerokou, président de la République (le Monde du 18 janvier), trop d'incertitudes, d'équivoques et d'incohérences entretiennent autour de cette affaire un épais mystère.

Y a-t-it eu une tentative de déstabilisation » rocambolesque à l'actif d'un groupe de erl au service d'intérēts étrangers, ayant reçu pour nission d'abattre பா régime militaire par trop gênant depuis qu'il s'est donné pour guide le marxisme - léninisme ? A l'inverse, s'agissait-ii d'une opération montée de toutes pièces par des prétoriens en difficulté, voulant renforcer la consensus national qu'ils jugent indispensable au progrès de leur révolution ? Les deux versions extrêmes de la subversion et de la mise en scèna trouvent des défenseurs. Si l'on s'en tient à la version

fournie par les autorités béninoises, le scénario du raid peut - à grands traits - être reconscomme suit Le 16 janvier, vers 7 heures du matin, entre cent et cent cinquante . mercenaires aguerris biancs et atriau poing, d'un avion tout juste immobilisé sur la piste de l'aéroport de Cotonou, à une dizaine de kilomètres du centre de la ville. Quelques hommes, munis en compagnie de l'équipage Les autres suivent la route à double vole qui borde la mer, prennent d'assaut plusieurs quartiers résidentiels, convergent sur le palais de la présidence, puis se heurtent à des unités de l'armée régulière. Des combats s'engagent. Plusieurs édifices publics, dont l'immeuble du Trèsor et l'ambassade du Nigéria, sont atteints par les tirs. L'armée donne la chasse aux assaillants. contraints de se replier sur l'aéroport. Il est environ 11 haures du matin lorsque l'apparell décolle avec les survivants de l'équipée.

Peut-on ajouter foi à ce récit officiel? Un fait, aujourd'hul, est pratiquement établi L'aéroport de Cotonou a blen été le th éâtre d'un débarquement d'hommes armés. Sur ce point, tant les rares témoignages directs recuellis jusqu'à présent (16 Monde du 25 anvier) que les Informations filtrant de Cotonou. concordent. Quel type d'avion? d'abord parlé d'un D.C.-8 -appareil gros porteur -- puls d'un D.C.-7 « équipé de turbopropulseurs =. Elles s'en tiennent désormals à cette version. Il s'agit d'une catégorie d'avions

ayant essentiellement servi à des fins militaires.

Le reste, pour l'essentiel, n'est

que conjectures, alimentées car le mutisme des dirigeants béninois, qui, étrangement, ne livrent l'information qu'au comptegouttes. Les combats furent-lis violents ? Oul. assure le gouver nement, sans communiquer de bilan. Non, rétorque certain témoin cité par le Sunday Times, qui a rencontré des mercenaires attablés au bar d'un grand hôtel de Cotonou. Le quotidien gouvernemental Ehuzu a publié, dans son numéro du 17 janvier, les photos des cadavres de trois ssaillants. Mais un seul corps de Blanc a été, semble-t-il, exposé au public béninois lors d'une = visite populaire = organisée au camp militaire de Guezo Seion des sources dignes de foi, une quinzaine de « marcenaires - auralent été capturés au cours du raid. Pourtant, les chefs de missions diplomatiques en poste à Cotonou, conviés le 19 janvier à examiner les armes des agresseurs, n'ont pu entrer contact avec aucun prisonnier. La « vigitance révolution naire » préconisée par le gouvernement s'est exercée principalement à l'encontre des résidents étrangers. Deux cents Français

Mais l'énigme est surtout polltique. Qui étaient les mercenaires ? Pour le compte de quels commanditaires — étrangers ou non - ont-ils agl ? Dans quel but ? Avaient-lis partie liée avec certains officiers de l'armée na tionale? Si oui, pourquoi l'expédition a-t-elle tourné court ? Qui en voulait aux dirigeants béninois au point de se jeter dans une aventure si èvidemment hasardeuse ? Autant de questions qui demeureront sans réponse aussi longtemps que restera dissimulé le fil d'Arlane de l'opération.

Le gouvernement béninois s'est

offensé - peut-être à bon droit - des commentaires ironiques ou incrédules émis à l'étranger après l'annonce du raid. Il n's pourtant rien fait pour y couper pourtant rien fait poru y couper court. Loin de salsir l'occasion ses hordes », il a laissé le champ libre aux hypothèses les plus folles. Le silence du capitaine de darmerie Azoniho, ministre de l'intérieur et de l'orientation nationale at - homme fort - du régime, d'ordinaire si loquace, intrigue les opposants béninois en exil. Certains s'attendent à l'ouverture prochaine d'un procès Une commission d'enquéta a été constituée pour tirer au clair sttendre ses conclusions pour savoir si le dimanche 16 janvier à Cotonou fut ou non une journée de dupes ?

JEAN-PIERRE LANGELLIER

#### Guinée

#### Paris et Conakry ont apuré leur contentieux financier

Une nouvelle page est tournée dans l'histoire tumultueuse des relations franco-guinéennes. Après relations franco-guinéennes. Après dix jours de « négociations franches ». MM. N'Faly Sangare, ministre guinéen du plan et de la coopération économique, et Durafour, ministre délégué à l'économie et aux finances, ont signé, mercredi 26 janvier à Paris, un protocole d'accord apurant le contentjeux financier bilatéral, en souffrance depuis bientôt vingt ans.

ans.

Ce contentieux se répartissait en plusieurs chapitres. Pour Paris, il s'agissait d'une part d'obtenir le réglement des biens des ressortissants ou sociétés français nationalisés par l'Etat guinéen après la proclamation de son indépendance en septembre 1958. nationalises par letat guineen après la proclamation de son indépendance en septembre 1958, de l'autre de récupérer les avoirs (salaires, pensions, créances) ap-partenant à des Français et blodans teur pays.

Revenant sur les troubles de Majunga, le ministre a souligné que ceux-ci ont opposé non seulement des Malgaches à des Comoriens, mais aussi les Comoriens, entre eux a Ces dernièrs, 2-t-il dit, sont divisés entre partisans àu gouvernement de Moroni, tenants du précédent régime de M. Ahmed Abdallah et partisans de la France. partenant à des Français et blo-qués en monnale nationale gui-néenne. Quelque six cents dos-siers ont été examinés. La délé-gation guinéenne exigeait, en contrepartie, le palement par la France des pensions dues aux anciens combattants guinéens de la seconde guerre mondiale ou à leurs avants droit suit près de

la seconde guerre mondiale ou à leurs ayants droit, soit près de vingt-cinq mille personnes.
Blen qu'aucun chiffre n'ait été officiellement avancé, le montant de l'indemnisation française de vrait atteindre près de 200 millions de françs, mais la moitié de cette somme sera retenue par Paris, et affectée par conséquent à l'indemnisation des Français lésés en 1958 La mise en œuvre de ce règiement à l'égard des de ce règlement à l'égard des particuliers intéressés est l'affaire des deux gouvernements.

La liquidation définitive de ce différend traduit, de toute évi-dence, un net réchauffement des relations bilatérales, interrompues relations bilatérales, interrompues sur le pian diplomatique, pendant dix ans. Elle parachève la « normalisation » politique consacrès officiellement le 14 juillet 1975. C'est, en fait, la première fois depuis 1958 que deux ministres, français et guinéen, apposent leur paraphe sur un même document. Aucune délégation gouvernementale guinéenne n'était venu à titre officiel en France depuis 1965.

L'accord intervenu mercredi de-vrait stimuler la coopération éco-nomique. La France, qui est le deuxième partenaire commercial de la Guinée (après l'Union so-viétique), devrait accroître ses échanges avec son partenaire. Toutefois M. Sangare a tenu à faire remarquer qu'il n'était pas venu dans l'intention d'a obtent un crédit ». La délégation, guiun crédit ». La délégation gui-néenne, en revanche, a en des contacts avec les milieux patro-

Les Guinéens accueillent le règlement financier comme un « heureux présuge » avant la visite en Guinée de M. Giscard d'Estaing annoncée en septembre dernier. Ils souhaitent qu'elle ait lieu « aussitôt que possible ». En fait, il est probable que le président français effectuera ce voyage au cours de l'hiver prochain. Il reçoit ce jeudi après-midi à l'Elysée M. Sangaré, qui doit remettre un message personnel da président Sekou Touré. — J.-P. L.

Aux prises avec de sérioux mblemes de reconstruction oblemes de reconstruction de la construction de la a mercuanique u l'égard de Milde de Sud fait peser me lourde hypothèque sur larente du régime de Maputo. parent que l'aide des - alliés naturels socialistes décoit sames du nouvel Etat le du 27 janvier).

\_ Niconhoca. idante. Niconhoca. Miidante. A til le tour de
idante. A til e tour de
idante penny le roici burent-mensie il octate l'humble citoren-nemir des montagnes de for-lemir des montagnes de for-lemires pour compliquer la sie sides pour Kinnhoca, person-te fense coup de crayen d'un me ou su commant, est devenu éconser commant, est devenu goelgues mus le r hères nêga-goelgues mus le r hères nêga-goelgues muscuels s'attanne E fleate auxqueis s'attaque l'ame reputique populaire, i ippeture cut un cote millant s

in production an east militarily in a la productivité est le thermative de la conscience politique répetent jour après jour, se me manchette qui barre de me le bis le la première page, seen quotidiens mozambleains, permit la production des Mant la production des secmant in in concessor des sec-es modernes de l'économie con-me à basser. L'inigré l'absence à mus satis ique sure, on estime

> formiest is infinish tro-yingt radio Pari biant is collecte a lation due collecte rémissionité attent bian riministration from collect and property collect and property control agent (Table and the Collect agent) and the collect agent (Table agent) and the collect agent agent) and the collect agent 
> Linketon e pilite que six endient ell industries et del les celeus divient faire femiliantes. Intra-termination of the Accellatives (Explanation of the Contral pagnes, les payelles pagnes, les payelles l'appel du Freille fourre de gros effet lessent ou delle les-lectifs, sont appe dection. Families

> daction. Faul & St. transgert et de S. transgert et de S. transgert et de S. transgert des Marie de Ma tropais one rask in stroins obtenus him sur les marchis. Le devra payer encore facture d'une décute brutair

#### Le réquisitoire du président Mache

Or il faut aussi lutter contre rèves pe purvait e cutein déseptions mant un lenfores with a gement repands me macpendance qui, par un mant un ment un mant que de bacuerte magique, de mun, un partir de seure sans peine ni effort moss confinit consulte dur prononce le des manlages mater produce 1976, le président mades avanlages maté s Hous Tanons pro-gérer en Prolème en ribond s, disent et diregnants du FRES. el a ferrir des choses à leur des l'out en laisant valoir que dent des Portuguis et le control de la contr done per operation of section of madicion. Il fustigealt sur-n'adscipline généralisée. les emis le manque de pono-tir les intrinues, le vol. la résultats obtenus dan de l'éducation et de mon. qui regnent dans les

Avis impor à tous les

> processor various persons resumment in the processor of t Jugez vous-minn, faith i settle in

> LE GOÛT PHIER AVEC L'A LE



das fins militaires sery Le reste, Four l'escentiel ne colar note, qui, e. Commune sympa information cu'as complete or combate to School of the complete of the

choice can badevied de bou de care de com de care de com de care de ca n sée en camp miliale de Gusto SE on Mes source & de to: une de compaine de comp DECEMBER AND SECTION AND SECTI 24 Court 32 rate Pourant by Cine's de missions diplomatical en porte à Coloneu, comb è la same des agresseurs, n'on pu bit & Courses skep snen byth The stallance feeting

maira - préconsée par la pose nament s'est exercée procede l'announce des relieu direction and sub- des combs Part 3 1.5 - 3 - 5 - 6 655 Shight PE Marcol of action less than a min finition Tana an an ann de famée e tre de la The second secon BETTER IN MARK der - Series Sade Marie Parket Action to the second se THE PARTY STATE OF

Day surstant **\*\*\*** \*\*\*\*\*\*\*\*\* 100 A X 34 A **福工技工业学+学** THE !! NOT \*\*\*\*\*\*\* ar acoust of the

18:00 to 2:00 Trans

La environtation converte

■ これがは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100m

DM 727.1.23 1731 (227)

解析 アアコンコンは

Account to the same

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Had to the contract 

t Conakry ont apuré

JEANGELER LANGELLER

Guinée

entieux financie

# essé le 16 janvier à Cotonou)

Anx prises avec de sérieux problèmes de reconstruction, qu'aggrave le déport massif des cadres portugais, le Mo-zambique ne peut pas les Disant Sans communique de técnica caté par le Sundey Pine qui la roncontré des mercente des mercente des mercente des mercentes de mercente des mercentes de mercentes de partie de de la roncontre de de constant de la me lourde hypothèque sur l'avenir du régime de Maputo, tandis que l'aide des « alliés naturels - socialistes déçoit les dirigeants du nouvel État (« le Monde - du 27 janvier). Maputo. — Xiconhoca, mi-

Maputo. — Xiconhoca, mibandit, mi-dandy, « vit le jour de
ce qu'il voie la nuit ». Il offre une
bouteille d'alcool à un adolescent
et pense : « Il seru bientôt des
nôtres. » Xiconhoca écoute RadioAfrique libre, Radio-Afrique du
Sud, la Voix de l'Amérique, pour
répandre des boutos, rumeurs
mensongères. Le voici bureaucrate : il oblige l'humble citoyen
à remplir des montagnes de formulaires pour « compliquer la vie
du peuple ». Xiconhoca, personnage du au coup de cravon d'un
dessinateur anonyme, est devenu
en quelques mois le « héros négatif » du Mozambique. Il incarne
tous les fléaux auxquels s'attaque
la jeune république populaire, à la jeune république populaire, à commencer par le plus grave d'enire eux : Xiconhoca ne travaille

et a la productivité est le ther-momètre de la conscience politique l. répétent jour après jour, dans une manchette qui barre de rouge le bas de la première page, les deux quotidiens mozambicains. Pourtant, la production des secteurs modernes de l'économie con-time à balsser. Malgré l'absence de toute statistique sûre, on estime

#### Le réquisitoire du président Machel

Or il faut aussi lutter contre le mythe largement répandu d'une indépendance qui, par un conp de baguette magique, decoup de baguette magique, de-vait assurer sans peine ni effort la prospérité générale. Dans un discours très dur prononcé le 13 octobre 1976, le président Ma-chel a remis les choses à leur place. Tout en faisant valoir que le départ des Portugais et le « abotique économique » ont contribué à la balsse générals de la production, il y fustigeait sur-tout l'indiscipline généralisée, les ambitions, le manque de ponc-tualité, les intrigues, le vol, la corruption, qui régnent dans les entreprises. L'effondrement des

## II. — Tuer le crocodile quand il est petit...

LE MOZAMBIQUE SUR LA DÉFENSIVE

des cadres portugais, le Mozambique ne peut pas les régier dans la paix. Le conflit larvé avec le Rhodésie, qui multiplie le s'incursions, l'oblige en effet à consacrer l'essentiel de ses ressources à la défense. La dépendance économique à l'égard de l'Afrique du Sud fait peser me lourde hypothèque sur l'avenir du régime de Maputo. taient la colonie avant la « révo-lution des celliets ». Malgré des rémunérations bien supérieures à celles qu'ils obtiendralent au Por-tugal, malgré l'autorisation qui leur est donnée, une fois signé un contrat avec l'Etat ou une entre-prise privée, de rapatrier entre 25 % et 50 % de leur salaire en devises fortes, les Portugais, figés dans le souvenir de privilèges per-dus, ont des relations méfiantes et tendues avec un FRELIMO décidé à rompre avec l'ordre ancien.

Lisbonne a laissé au Mozambique un cadeau empoisonné : des industries et des plantations que les colons étalent seuls à pouvoir faire fonctionner. Les promotions accélérées et l'appel à des techniciens étrangers sont loin de combler le vide. Dans les villes, le chômage, touchant surtout le personnel domestique, devient un problème maieur Dans les cemproblème majeur. Dans les cam-pagnes, les paysans, répondant à l'appel du FRELIMO, avaient fourni de gros efforts, individuel-lement ou dans les « champs collectifs s, pour augmenter la pro-duction. Fauts de moyens de transport et du fait des structu-res commerciales démantalées par le départ des intermédiaires portugais, une part importante des surplus obtenus n'a pu être écoulée sur les marchés. Le Mozambique devra payer encore longtemps la facture d'une décolonisation trop

rèves ne pouvait que créer un certain désenchantement. Résu-mant un sentiment assez com-mun, un petit fonctionnaire num, un petit ioncionnaire
nous conflait: « Nous avans
gagné notre dignité mais perdu
des avaniages motériels. »
« Nous n'avons pas vocation à
gérer un système capitaliste moribond », disent et répétent les
dirigeants du FRELIMO. Il n'est donc pas question que, pour ré-soudre les problèmes économi-ques, la révolution mozambicame récule, compose ou même piétine. Méthodiquement, la destruction de l'ordre ancien se poursuit. Les résultats obtenus dans le domaine de l'éducation et de la santé sont De notre envoyé spécial RENE LEFORT

exemplaires. Les efforts consentis dans le secteur des transports, du commerce, des circuits bancaires, commencent à porter leurs fruits. Mais les nouvelles structures de production n'ont pas en-core eu le temps de devenir opé-rationnelles. Leur définition, leur recherche, leur adaptation aux réalités concrètes, leur mise en place, s'accélèrent.

L'agriculture reste la base du L'agriculture reste la base du développement que doivent assurer les « villages communaux ». Pour mettre à la portée de tous des services sociaux, diffuser les techniques agricoles nouvelles et produire davantage, chaque village de ce type doit rassembler environ deux cents familles dispersées jusque-là dans le s hameaux, Mais le paysannat traditionnel rechigne à rompre avec son mode de vie et son environnement. Dans les régions naguère colonisées, l'attachement à la procolonisées, l'attachement à la pro-priété reste profond. En outre, le passage d'une agriculture sur brâlis à des cultures par rotation exige des recherches techniques très poussées, et donc du temps. Les autorités semblent avoir décidé de tempérer l'ardeur et l'autorita-

risme de certains cadres locaux, et risme de certains cadres locaux, et de faire créar le « village pommu-nal » par des paysans convainces qu'ils en tireront profit. L'avenir devra protiver aux hésitiants on aux opposants qu'ils ont en tort. De même, avant de passer au mode de production collectif, l'étape de la coopérative a été jugée néces-saire.

saire.

Dans l'industrie, les agroupes dynamisateurs », celluie dientreprise du PRELIMO, souffraient parfois jusqu'à la paralysie de l'ambiguité de leur position. D'une part, lis étaient le fer de lance de «Poffensive politiqus généralisés sur le front de la production » décidée par le comité central, et se trouvaient donc souvent dans le même camp que la direction. Mais, par ailleurs lis devaient défendre les intérêts des quyriers. Désormais, leur tâche auprès des travailleurs sera essentiellement politique, les proessentiellement politique, les pro-blèmes de production étant confiés aux conseils de production d'atelier et d'entreprise, dont les membres sont choisis par les militants, choix qui doit être ratifié par l'ensemble des tra-

#### La « nouvelle classe » des fonctionnaires

Un « séminaire sur l'appareil d'Etat » est arrivé à la conciu-sion que l'administration, héritée du système colonial, était inca-pable de jouer son rôle dans le processus révolutionnaire en cours Comarnés le nationalisation. à ne pas les laisser faire e Il faut tuer le crocodile lorsqu'il est trop petit pour nager au milieu de la rivière s, sime à répèter le président Machel pour illustrer la tactique du Front à l'écrat de corre qui content cours. Or, après la nationalisation de l'éducation, de la santé, de la à l'égard de ceux qui a asptrent à former une nouvelle bourgeoicours. Or, après la nauchasasant de l'éducation, de la santé, de la plupart des entreprises, des banques et du sol, cette administration a des tâches beaucoup plus lourdes que pendant la période coloniale. Le nouvel Etat mozambicain se propose de caervir les intérêts du peuple » et de recruter ses agents conformément à une « option de classe ». Or la quasi-totalité des fonctionnaires ont été formés à l'époque coloniale. Ils ont été rapidement promus et sont relativement blen rémunérés. Entre le FRELIMO, soudé autour de ses dirigeants, mais dont les cadres sont trop peu nombre ux pour occuper tous les postes importants au niveau régional et national, et la masse de la population, les fonctionnaires prennent de plus en plus conscience du rôle capital sie s. Mais où une avant-garde aussi restreinte ira-t-elle cher-cher des forces pour réussir cette mise à mort? a La classe ouvrière est la classe dirigeante de notre pays. Elle est la seule capable de concepoir le processus de transformation de la société, de le déclencher et de le diriger », déclarait le président Machel dans son disconrs du 13 octobre. La paysannerie avait été la a force physique » de la révolution. Récemment encore, paysans et ouvriers devalent — selon

sans et ouvriers devalent — selon les théoriciens du FRELIMO — se fondre dans la nouvelle société, les premiers apprenant des seconds leur technologie, les paysans perdant au contact des ouvriers « les vices hérités du colonialisme». Or, on ne parle plus de « vider les villes ». Le FRELIMO insiste sur la nécessité de construire une « industrie lourde ». Pourtant, le Mosambique n'est pas particulièrement riche en ressans et ouvriers devalent - selon en plus conscience du rôle capital qu'ils jouent. Se sachant indis-pensables et irremplaçables, ils se sentent les coudées franches pour former une nouvelle caste.

Le FRELIMO est bien décidé

sources naturelles et man que cruellement de main-d'œuvre qua-lifiée et de cadres. On est i me toutefois à Maputo qu'une véri-table indépendance économique est à ce prix.

Si la révolution mozambicaine a modifié sa stratégie, ses mé-thodes restent les mêmes : le pays chiodes restent les mêmes: le pays est devenu un forum permanent. De séminaires en réunions, de colloques en discours, c'h a q u e catégorle de travailleurs se retrouve régulièrement au niveau national ou provincial po ur échanger les expériences, affiner les snalyses, et lancer des projets qui seront sonnis au feu d'une critique sa na sueme compolisqui seront sonnis au feu d'une critique sans aucune complai-sance. Le formation de nouveaux cadres reste une obsession.

Le principal acquis des dix-neur premiers mois d'indépen-dance réside dans cette accumu-lation d'expériences quotidiennes et dans l'évaluation précise d'une réalité que beaucoup de dirigeants du FRELIMO connaissaient mal. Un an et demi après la fin de la souveraineté portugalse, le

mouvement estime qu'il a suffi-samment d'atouts en main pour définir le nouveau cours de la révolution. Le premier congrès avait créé le Front. Le deuxième, en 1968, adoptait la stratégie de la « guerre populaire prolongée » et marquait donc la transforma-tion du mouvement nationaliste en mouvement révolutionnaire. Le troisième, qui se réunira au mois de février 1977, aura pour objectif « la création du parti d'avant-garde pour construire le socialisme u. « Nous ne connais-sons pas de socialisme africain, mais seulement le socialisme e scientifique », dit on à Mapuno. Reste à définir la nature de ce

Reste à définir la nature de ce socialisme et à fixer les voies pour y parvenir. En dépit des menaces qui pèsent sur les frontières, d'une économie très affaiblie et de l'attentisme de larges secteurs de la population, les militants du FREELIMO comptent sur leur détermination, leur cohésion et leur discipline pour effacer les séquelles du passé, réussir une profonde mobilisation populaire et créer une société socialiste dont ils cherchent vainement l'équivalent en Afrique. lent en Afrique.

FIN



Elle est souvent plus avantageuse dans les stations où les périodes se vendent bien en toutes saisons. A Tende, par exemple.

vendre toutes les périodes, les char-En effet, si le promoteur est sûr de ges de votre appartement (1 ou 2 ' pièces) se répartissent mieux et le prix est donc moins élevé. Pensez-y si vous avez le sens de l'économie !

Tende, vous connaissez? un très beau village de montagne dans les Alpes du Sud. - à 90 mn de Nice-et à 10 mn

de l'Italie. aux portes de la célèbre Vallée des Merveilles et de 100 km de pistes de ski.

Ouelle saison choisir?

L'hiver ? Oui, puisque Tende fait partie du complexe de Limone, grande station italienne L'automne ou le printemps?

Certes, si vous aimez la Nature et la vie paisible d'un vrai village à l'ancienne. L'été enfin? Frais et ensoleillé, riche en fleurs et en plaisirs, il a de quoi séduire. Résidence **L**uotea. Chub **Impérial** 

Rens. R.C. Tende-89, r de S Grenelle 75007 Paris

Tel 548 54 83 et 84 ou M. Ravéra, 20, av. Moncla. 06100 Nice - Tel (93) 51 55 60



## PROCHE-ORIENT

#### L'ANCIEN MAIRE D'HÉBRON FAIT PART AUX DIRIGEANTS ISRAÉLIENS DU « PROFOND DÉSIR DE PAIX DE LA JOR-DANIE ».

(De noire correspondant.)

Jérusalem. — Le cheikh Moha-med Ali Jaabari, ancien maire d'Hébron, farouche adversaire de l'OLP, qui vient de faire un séjour à Amman comme invité du roi Hussein, a été reçu, mercredi 26 janvier, par M. Rabin. C'était la première fois qu'un chef du gouvernement israéllen recevait officiellement un homme politique de Cisiondanie. Le chelle Isabari de Cisjordanie. Le cheikh Jaabari de Cisjonante. Le cheixi jasteri avait, deux jours plus tôt, fait une visite à M. Pères, ministre de la défense. L'ancien maire a transmis aux dirigeants israéllens les impressions qu'il avait recueil-lies à Amman sur « le profond désir de paix de la Jordanie». Il s'est prêté de bonne grâce aux questions des journalistes, démentant qu'il ait été chargé d'une mission entre l'expel et le

d'une mission entre Israël et la Jordanie. « Mon souhuit, a-t-il dit cependant, est de devenir un jour la colombe de la paix entre ces deux pays...» La conférence de Genève est nécessaire pour promouvoir la paix et les Pales-tiniens, estime le chelkh, doivent

y être représentés an sein de la délégation jordanienne.
M. Pêres avait déclaré, après s'être entretenu avec l'ancien maire de la cité des Patriarches, qu'Israël ne devait pas annexer la Cisjordanie. — A. Sc.

#### LE ROI HUSSEIN : la voie esi libre pour un dialogue posifif avec I'O.L.P.

Beyrouth (A.F.P.). — Le roi Hussein estime nécessaire une a coordination » et une a coopé-ration » entre la Jordanie et l'O.L.P., mais il juge a prématuré » l'examen d'une reprise éventuelle des activités de l'OLP. à partir

de son pays.

Dans une interview, publiée mercredi 26 janvier par Al Sayyad, le souverain indique qu'il a examiné avec un certain nombre de person nalités palestiniennes 'éventualité d'une rencontre ave M. Arafat. « La voie est libre pour entamer un diaogue positif » affirme-t-il.

En ce qui concerne les relations entre la Syrie et la Jordanie, k roi souligne : « Nous sommes enga-ges dans la voie qui mène à l'union.»

#### LA SITUATION AU LIBAN

## La Syrie aurait donné des apaisements à Israël sur l'intervention de ses forces dans le Sud

De notre correspondant

l'avance syrienne ébraniait les posi-

tions des Palestiniens et des progres

sistes. A ce moment-là, la « ligna

rouge - est devenue plus abstraite

que jamais, et aucune personnalité israélienne autorisée n'a consenti à

la tracer sur une carte, interrogé

M. Shimon Péres, ministre de la

détense, a répondu qu'il n'y avait

rien de changé quant à l'attitude

d'Israēl au sujet de la « ligne rouge »,

sans pour autant fournir la moindre

Mais les Américains ont été aler

tés, Selon le Maarly, ils auraient

de Tel-Aviv résume dans un titre qui

saires, que le grand quotidie

obtenu de Damas les apaise

Le département d'Etat américain a confirmé qu'il avait transmis à la Syrie des messages du gouvernement israélien concernant la situation dans le sud du Liban, où un bataillon des troupes syriennes de la Force arabe de dissuasion a pénétré au début de la semaine.

La décision syrienne, qui n'a suscité aucune émotion chez les responsables israéliens, ferait suite à de nouveaux affrontements dans les montagnes du Sud entre les forces de la droite chrétienne et des éléments palestino-progressistes. Les chrétiens, ont indiqué des voyageurs arrivés à Nicosie, auraient pris, le mercredi 26 janvier, deux villages tenus par les forces de la gauche, Adalssé et Taibeh. De source

Jérusalem. - L'entrée de forces syriennes dans la ville ou aux alen-tours de Nabatien a suscité dans la presse Israélienne une émotion que ne paraissent pas partager les milieux dirigeants, tant civils que

Nabatieh, dans le sud du Liban, est à environ 14 kilomètres des lignes israéliennes et se trouve à proximité de la rivière Litani, qui rouge - dont le franchissement par les Syriens entrainerait les pires conséquences. Les journaux de Tel-Aviv t de Jérusalem n'ont pas manqué d'exhumer les avertissements que les sés à la Syrie au plus fort de son intervention au Liban, mais qui s'étaient faits de moins en moins menaçants dès qu'il apparut que

militaire israélienne, on a démenti à ce sujet que les forces de l'Etat hébreu aient participé à des combats le long de la frontière.

A Beyrouth, les - casques verts - ont renforcé leur emprise dans les quartiers palestinoprogressistes, bouclant certains quartiers et procédant à des fouilles pour récupérer des armes non remises par les belligérants. Trois casernes de l'Armée du Liban arabe, ralliée à la gauche pendant le conflit, ont été occupées La force de dissuasion avait renforcé, au début de la semaine, son dispositif militaire dans les quartiers chrétiens de Beyrouth. — (A.F.P., Reuter, A.P.).

> barre sa première page eur toute sa largeur : « La Syrie a expliqué à Washington que l'entrée de ses lorces à Nabatieh est dirigée contre les sabotèurs. » Les « saboteurs » (mehabiim), est le nom par lequel les laraéllens désignent les ledayin iem à la pénétration des forces syriennes dans le sud du Liban. auralt précisé Damas aux Américains, éculvaudrait à une transformation du Fatahland en sanctuaire inviolable. Est-ce cela que veulent les israéllens ? aurait ajouté la Syrie.

En tout cas, les postes d'observe libanaise n'ont enregistré aucun signe inquiétant. Il y a d'abord un démenti catégorique au sujet d'une poussée syrienne jusqu'au village de Khiam, au sud de Marjayoun : on n'y a pas vu un seul soldat evrien. La télévision Israéllenne, qui dispose d'excellents téléobjectifs, montre pour sa part de nombreux villages libanais proches de la frontière, où patrouiller palsiblement, et même un cours de maniement d'armes donné à une cinquantaine de garçons sui une place du village.

La bonne ciôture connaît toujours le même va-et-vient de personnes et de marchandises, et le mouve ment des forces syriennes ne paraît ternisation israélo-libanaise dans la

La pénétration syrienne à Nabatieh ne peut être une surprise pour Jérusalem. Dans le Monde du 25 novembre 1976, nous falsions était de cette éventualité en indiquant que ni les Américains ni les Israéliens n'étaient insensibles aux arquments des Syriens, affirmant qu'ils ne pouvaient neutraliser les Palestiniens si l'accès de l'Arkoub (le Fatahland) et du port de Tyr leur était interdit. La confiscation des armes lourdes des fedayin dans ces régions serait le premier pas vers cette neutralisation.

Il n'empêche que les mouvements des Syriens cont aulvis avec la plus grande attention par les Israéliens. Dana deux ou trois jours, nous a-t-on dit de bonne source, on sera

ANDRÉ SCEMAMA.

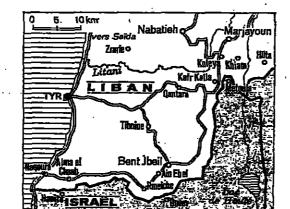

## **ASIE**

#### Japon

## Le procès pour corruption de M. Tanaka, ancien premier ministre s'est ouvert à Tokyo

Tokyo. — Le procès de M. Tanaka a commencé, jeudi 27 janvier, devant la cour criminelle du tribunal de Tokyo. L'ancien premier mi-nistre est juge, ainsi que son ancien secrétaire, M. Enomoto, et trois dirigeants de la grande maison de commerce Marubeni, qui repré-sentait Lockheed au Japon. Pour avoir recu 500 millions de vens de la firme aéronautique américaine en échange de son intervention en faveur de l'achat d'appareils Tristar par All Nippon Airways, la plus importante compagnie aérienne intérieure japonaise.

C'est la première fois qu'un ancien premier ministre est inculpé dans une affaire de corruption en relation directe avec ses fonctions de chef de gouvernement. Au Japon, où les affaires scabreuses dans lesquelles sont impliqués des scandale Lockheed, par les som-mes quí ont été en jeu (quelque 25 milliards de yens) est l'un des plus importants.

Lockheed a utilisé trois «canaux » pour acheminer les pois-de-vin. Le premier était celui de Marubeni. L'agent de la firme américaine était chargé « d'arro-ser » M. Tanaka et les dirigeants de Ali Nippon Airways. Le second « canal » reliait Lockheed à deux ccanal y reliait Lockheed a deux anciens ministres des transports (MM Hashimoto et Sato), par l'intermédiaire de All Nippon Airways, qui devait obtenir du ministère de tutelle un accord pour acheter les Tristar. (Le procès des deux anciens ministres et des dirigeants de la compagnie aérienne commencera le 31 janaérienne commencera le 31 jan-vier devant le même tribunal) Enfin, la troisième « vole » était celle de M. Kodama (l'une des grandes figures de l'extrême droite, bailleur de fonds du parti conservateur) et de M. Osano. multimillionnaire, financier de M. Tanaka En raison de l'état de santé « déficient » de ces deux personnages inculpés la semaine dernière (le Monde du 25 janvier), l'enquête sur cette partie de l'af-faire demeure l'une des plus chemures De notre correspondant

On attend de l'argumentation du procureur, M. Yoshinaga, des éléments nouveaux sur le rôle joué par M. Tanaka. Celui-ci a été inculpé et arrêté en juillet (puis libéré après avoir versé une caution de 250 millions de yens) sur la fot des accusations portées contre lui par les anciens diri-geants de Marubeni. D'autre tégeants de Marubeni. D'autre te-moignages viennent vraisembla-blement dans le même sens : ceux, notamment, de son ancien secré-taire M. Enomoto, et de son ancien chauffeur. (Ce dernier s'est suicidé l'été dernier après avoir été longtemps interrogé par la police)

M. Tanaka a reçu trois verse-ments, effectués à quelques mois d'intervalle, entre 1973 et le mi-lieu de 1974. Les sommes, dissimulées dans des boîtes de bière, ant passes en quelques secondes d'une des voitures de Marubeni dans l'une de celles de M. Tanaka, conduite par son semétaire ou son chanfeur, dans une rue som-

#### Des appuis solides

Il est vraisemblable que cet argent est entré aussitôt dans le circuit utilisé par M. Tanaka pour s'assurer le soutien de nom-breux parlementaires. Selon les documents du ministère de l'intéélection, et 1972, année de son élection, et 1975, M. Tanaka a versé 1,7 milliard de yens à une centaine de membres de la Diète. Selon les mêmes sources, au cours de cette période, le total des resenus des cinc reparies. des revenus des cinq organisa-tions politiques que contrôlait M. Tanaka s'est èlevé à 2,9 milliards de yens.

Il est difficile, dans ces condi-tions, de savoir ce que sont devenus les 500 millions de yens de Lockheed. Le ministère public s'efforce simplement de prouver que cette samme a bien été versée échange des faveurs de

Celui-ci ne paraît guère inquiet de l'issue du procèa, qui, s'il fait jouer toutes les procédures d'ap-pei, peut durer de cinq à six ans. En 1948, il a déjà réussi à obtenir son acquittement daris une autre affaire. Cette fois, deux charges pesent contre lui : corruption et violation de la réglementation sur les changes. Le maximum de la peine est de sept ans et demi de prison.

Réélu député le 5 décembre dernier, M. Tanaks ne peut cedernier, M. Tanaks ne peut cependant faire jouer son immunité parlementaire, et il doit
assister à toutes les séances du
tribunal, qui siège une fois par
semaine. Sa défense, présentée
par un conseil de neuf avocats,
est simple : Il nie tout en bloc.
Le procureur, spécialiste des dossiers mêlant le monde des affaires aux milieux politiques, et
ses adjoints semblent néanmoins
décidés à aller jusqu'au bout.
Légalement, le ministère de la
justice ne peut intervenir. justice ne peut intervenir. Dans l'affaire Lockheed, le mi-

nistère public cherche à prouver que l'achat de vingt et un Tristar que l'achat de vingt et un Tristar par All Nippon Airways relevait de la politique aéronautique dé-finie par le gouvernement dont M. Tanska avait la direction M. Tanska avait la direction.
Celui-ci dispose emoore d'appuis
solides. Son groupe au sein du
parti libéral démocrate a joné un
rôle déterminant dans la nomination de M. Fukuda au poste
de premier ministre. Et le portefeuille des transports dans le
cabinet actuel, dont les fonctionnaires sorroit avansiée à témetioncaunet actuel, dont les fonction-naires seront appelés à témoigner au procès, est revenu à l'un des membres de la faction Tanaka. L'ancien premier ministre a d'au-tre part une arme redoutable : bien qu'ayant été emprisonné et vilipendé, il n'a jamais « donné » personne. Si l'affaire tournait à son désayantse il aureit, assuson désavantage, il surait assu-rément beaucoup de choses à dire, laisse entendre son entourage.

PHILIPPE PONS.

#### Chine

• M. TSENG TAO, ambassadeur M. TSENG TAO, ambassadeur de la République populaire de Chine en France, qui doit quitter prochainement son poste, a déclaré, après avoir été reçu, mercredi 26 janvier, par M. Giscard d'Estaing: « La situation en Chine est très bonne acquellement et, à l'ave-pir cette sification deviendent. nir, cette situation deviendra

# Quand l'optique atteint la perfection.



# Le nouveau verre

Pour mieux corriger votre vue et protéger vos yeux il fallait un verre de conception nouvelle, fabriqué à l'aide de matières premières sélection-LEROY I'a créé.

Son verre STUDIO T est réalisé à partir de terres rares et d'oxydes métalliques et chaque face subit un traitement par métallisation sous vide. Le résultat ? Un verre filtrant, antiéblouissant et antireflets yous apportant le maximum de confort, quelle que soit la correction dont votre vue a besoin, en simple ou double foyer.

# LEROY Opticien 104 Champs-Elysées

27, bd St-Michel • 11, bd du Palais 18, bd Haussmann • 147, r. de Rennes 127, fg St-Antoine • 158, r. de Lyon 5, pl. des Temes - 30, bd Barbés Rayons spécialisés: appareils auditifs, venes de contact.

#### Egypte

#### APRÈS LES ÉMEUTES DES 18 ET 19 JANVIER

#### Le leader de la gauche s'élève contre la répression et met en cause la politique du gouvernement

gouvernement égyptien a pris un certain nombre de mesures destinées à rélablir la paix civile dans le pays après les manifestations et les émeutes des 18 et 19 janvier. Il a interdit toute grève ou manifestation, lout en décrétent une hausse de 1º % des salaires des ouvriers et des employés du secteur public. Le conseil des ministres a également décidé d'assurer un mellieur ravitaillement en produits alimentaires, et de donner la priorité à la construction de logements sociaux.

La crise est cecendant loin d'être ée. Le secrétaire général du Parti du centre, l'aile pro-gouvernementale au seln de l'Union socialiste arabe. M. Abou Walia, beaufrère du président Sadate, a démissionné à la suite, semble-t-il, d'un entretien orageux avec le premier ministre, M. Mamdouh Salem. Ce demier, selon des rumeurs, songeralt également à abandonner ses fonctions. Le chef de l'Etat, qui devait prononcer une allocution radiotélévisée, aurait renoncé à le faire.

procureur général a révélé que quelque deux cents « communistes » ont été arrêtés ces demiers lours. ils appartiendralent à quetre organi sations clandeslines : le parti communiste égyptien, le parti communiste ouvrier, le Courant révolutionnaire et l'Organisation du 8 lanvier.

M. Khaled Mohyeddine, président du parti national progressiste - l'alle gauche de l'Union socialiste arabe, s'est élevé contre ces arresta-

Réuni le mercredi 26 janvier, le tions dans une interview accordéau Times de Londres. Il soutien qu'une infime minorité des adhérents de son parti sont communistes, qu'en tout cas - la gauche n'est pas res-(d'avoir fomenté des

> La véritable signification des récents événements, ajoute-t-il, est que la politique gouvernementale a échoué (...). Le fossé entre riches el pauvres se creuse, tandis qu'il n'y a actuellement aucune possibilité de lustice sociale. Le régime actual a besoin de se transformer radice ment, poursuit-il. Si le président Sadate ne tire pas la leçon des événements des 18 et 19 janvier, les l'Egypte seront très néfastes.

A Paris, la C.G.T., dans un communiqué, « s'élève avec indionation contre la répression déclenchée, qui frappe les ouvriers, les paysans et les étudients égyptiens Elle s'incline devant les victime tombées sous les coups des forces répressives et exige la libération de tous les manifestants errêtés ». Er conclusion, la C.G.T. - assure les travailleurs et démocrates égyptiens de son entière solidarité ».

● Le Collectif des patriotes demo crates égyptiens en France (14, tue de Nanteuil, 75015 Paris) « exige dans un communiqué la libération de toutes les personnes arrêlées el la levée de l'état d'urgence, le respect de toutes les libertés pur et lance un appel à la solidarité des

portunité, en ajoutant que cette aide est très antérieure à l'affaire

A la fin du mois d'octobre 1956, nous avons décidé d'apporter à

Israel notre concours aérien et c'est sur la demande de nos amis

britanniques que nous avons accepté l'idée d'un débarquement le long des rives du canal de Suez.

La France n'avait pas alors abdi-

que son indépendance entre les mains des magnats du pétrole et était encore libre de ses décisions.

Mais cela n's été qu'un épisode dans le grand conflit du Moyen-

victoire totale de l'armée israé-

lienne dans le Sinal, que cette

#### CORRESPONDANCE

#### L'affaire de Suez aux « Dossiers de l'écran » UNE LETTRE DE M. CHRISTIAN PINEAU

M. Christian Pineau, ancien lien menacé de destruction par ses voisins, je suis le premier à en reconnaître l'existence et l'op-

ministre des affaires étrangères, nous a adressé la lettre suivante à la suite du compte rendu du débat du 13 janvier, aux « Dos-siers de l'écran », sur l'affaire de

L'article de votre collaborateur Jean Planchais, paru dans le Monde du 13 janvier et relatif à mes positions dans l'affaire de Suez, appelle de ma part de nou-velles observations La première a trait à une ten-tative, peu élégante compte tenu de la disparition de l'intéressé, de dénaturer mes rapports avec Guy Mollet. M. Planchais cherche, en effet, à dissocier la politique de Matignon de celle du Quai

Orient, et je suis le premier à reconnaître, compte tenu de la de Guy Mollet à cette époque peuvent témoigner de la confiance et de la loyauté des relations qui sable. ont toujours existé entre le pré-sident du conseil et son ministre Sur tous les trois points que soulève M. Pineau, notons : 1) Que M. Louis Mangin a, dans des affaires étrangères. Nous ne nous sommes jamais rien caché l'un et l'autre.

La deuxième concerne la posi-tion de Lord Giadwyn. Votre collaborateur omet de préciser que l'intéressé a déclaré lui-même n'avoir jamais été mis au courant des faits par son propre gouver-nement. Il est donc normal qu'il les ignore, mais c'est une affaire à régler entre lui et le Foreign Office.

La troisième a trait à une évolution importante de la position du Monde. André Fontaine, dans des articles précédents, avait fait franco-israelien. Nous nous rap-prochons de la verité, car si l'on appelle « complot » l'alde mili-taire fournie par le gouvernement Guy Mollet au jeune Etat israé-

allusion à un « complot » anglo-franco - israélien. M. Pianchais n'évoque plus qu'un « complot »

Il est un sujet peu ou pas abordé dans vos colonnes : il s'agit de l'exode massif de la communauté juive d'Egypte, conséquence, en-tre autres, de la dramatique expé-dition de Suez en 1956. Cette communauté fort ancienne (pré-sente déjà en Egypte du temps de Philon d'Alexandrie), nombreuse, laborieuse instruite (purpout desinborieuse, instruite (surtout dans les écoles de la Mission laique française) et cultivée, a été contrainte de se déraciner, d'aban-donner tous ses biens, cultuels,

poir, il a fallu apprendre à vivre dans des pays étrangers, dont les habitants n'étaient pas toujours disposés à se serrer un peu pour faire de la place aux nouveaux

Il a fallu élever les enfants, née

la discussion, donné des buts de l'opération une définition totale-ment différente de celle de l'an-cien ministre, non sans indiquer, comme nous l'avons rapporté, que l'a équipe » à laquelle il apparte-nait était « cautionnée par MM. Guy Mollet et Bourgès-Mau-

noury »;
2) Que s'il a été tenu dans morance par son gouvernement la préparation de l'expédition de la préparation de l'expédition de Suez, Lord Gladuyn a eu tout loisir par la suite d'en étudier minutieusement les dossiers;

3) Qu'André Fontaine n'a fait aucune allusion dans ses criticles à un « complot anglo-francoisraélien » antérieur à l'accord conclu à Sèvres à la fin doctoire

entre MM. Ben Gourion, Pineau et Selwyn Lloyd, accord dont M. Pineau est le premier à reconnaître l'existence.

#### L'EXODE DE LA COMMUNAUTÉ JUIVE D'ÉGYPTE Mme Maruse Zaccas nous a

adressé, de Bruzelles, la lettre suivante :

culturels et autres, et de s'exile aux quatre coins de la planète, en l'espace de quelques mois. Sans bruit et sans fureur, sans actes de terrorisme ou de déses-

dans les pays d'accueil en évitant, autant que possible, de leur transmettre la stérile et lancinante nostolcie de l'exilé. Il a fallu ad-6, rue Faustin-Hélle (16°). 870-02-33. F. lunc

mettre enfin que plus jamais il n'y aura de retour, plus jamais le chemin de l'école, parcourt chaque jour pendant les années de l'anfonce pendant les années de l'enfance, pius jamais le par-fum entétant du jasmin les soits d'été, plus jamais la réverle émerveillée devant les Pyramides, plus jamais le sable chaud des plages, d'Alexandrie, plus jamais le péle-rinage filial aux tombes des pa-rents et grands-parents, tombes pour la plupart profanées aujour-d'hui.

Oui, il fallait vingt ans pour cicatriser la blessure de l'arrachement du sol natal...

Déjeuners d'affaires avec le monde Arabe Diners - Avant et après le spectacle RESTAURANT LIBANAIS

CHITIQUANT LES CONDITIONS

# wemblée de Strasbourg souhaite

L'adoption de la camentica per la répression du terrorisme par le des ministres du Conseil de l'Engage. Hovembre dernier, avait suscité une serie poremuia dans l'opinion publique. L'Assempuriementaire de l'organisation s'est à son parlemente de problème lors de ses délats de de ses

underweight i l'Assemblée a principal des entre le comité des entre le comité des entre le l'orane parlementes et l'orane aux intervenants de l'orane aux ministres de l'or asusion i l'Assemblée a profit and manistres do a dis comande l'aris de la comande l'aris de l'aris d'aris de l'aris de l'aris d'aris de l'aris d'aris d'aris de l'aris d'aris d'ar this is domaine penal. If the same is chose print a passe re in chose print a consulte structure north consulte structure north consulte structure research consulte structure research penal des cas. It does no consulte structure mineures Aussi

de des la bispart des cas.

de différent mineures Aussi

différent mineures Aussi

de des la formules un

de dispositions techverteirs en revanche, l'ont d'un cell critique, selon la nouvalent trop «dure» priside. Tous pourtant menu la nécessité d'un ment le necessite d'unit la ment mermational sur la ment in terrorisme, ce qui miome sur positions antémis de l'assemblée, qui avait me l'assemblée, qui avait de minister de prendre de minister de prendre TENTE ET CO SETTS.

na benecoup eritique la hâte interests childre is nate insich i Palaboration de marien et out a entraine stations, sede ou richues d'alternie par de l'horme ». M. Marienne le député communitée par le partie communitée par le partie de l'horme de l'horme se contra l'alternie parchioli se sont him Pecchioli, se sont pà nur constater le man-tè dans dans la définition in ou du crime politique, me être sûr, dans ces inni one les rignataires de sentin n'eviraderont que

#### lighte Abou Daoud

Resolute tout risque de matther of risque of faut.

Martine for rique, il faut.

Milliarus fans son rapum tous les Etats du
Martinelles et et et de de mattiduel de rant la Comminorenne des droits de minorenne des recours solent minorent les décisions d'ex-

samilie représentant du Des ministres. M. Einar The section of the se Zece. j -i The control of homme. Less on the lines de signer on de dispres de considerent CCTUTTLEUprofess personnes suscep-ders extracées pourraient maire à des traitements

Same orateurs out indiqué

#### A GISCARD D'ESTAING MIGHRERA VEKDREDI E PALAIS DE L'EUROPE

Geard d'Estaing doit se se vendredi 28 janvier à aura, où il inaugurera le de l'Europe.

referencie d'inauguration les à la neures dans le henicyrie tout de suite la visite du palais. Prensiccessivement la parole Lain-Ackermann secrétaire il du Conseil de l'Europe Philipin maire de Stras-3 Roy Jenkins, président de amission des communautés immison des communautés soit de communautés soit des communautés soit des communautés soit de parlement européen. Carnetz président de l'Assacratementaire du Conseil de Conseil de l'Europe, Garret Etizgerald, soit de l'Europe, enfin des l'Europe,

le sensi cméricain a adopté me résolution regrettant la me résolution regrettant la land du dirigeant palestians du dirigeant palestians et relativement modéré de prance, et estime que relativement de constain de M. Abou Daoud et Prance, et estime que la prance de la communitation de M. Abou Daoud et elemento de la communitation spec la prance et d'autres produise un d'empêcher que la creele un dirigeant terro-

de la convention contr

De notre correspo

one les charses de soules de réserve des articles de la convention un aux fraits de refuses les aux State de referent de sille fingent que fou de visées sont politiques de privice de service de la convent de la qui ne retione que les h committes par des 4 179 mitomatiques 2.7 high crateur qui critique h hitive du Texte. Finalessent, Tanamia pronousée pour l'aist dans le champ de la classification de la classification de la communication de la communication de la communication de l'Assemblés comité des ministres.

Au cours de la d'aist affact hier hier Dasod a finace. M. Bu c'ha l'aist affact. M. Bu c'ha l'aist affact. M. Bu c'ha l'affact hied Dasod a finace. M. Bu c'ha l'affact aist affact affact le cate pur libitant le leuter puses en libitant le leuter puses en gagenruis intern

Les milieux o

Montreal. - La pression canadian, M. Trodese, a r moderation, mercradi 25 ja discours ou sisti prononce York M. Léveaure, premie du Cuébec - Ca mast pes ! cette allocution, plus rema Canada pour en vigueur, ind tiste que pour son contest mique M. Trudens e estim projets de gouvernament québéceis pouvelant sire bign - dans is come de la tion actualle ... et un it n

Etats-Uni:

M. CARTER AURAIT EN USE REDUCTION OF 85 HOWERE DES MAZIFE CONTINENTALLY AMER

M Carter a largé un pa la maré dans le pillen tré des hauts nicionsables cains de la défense en pa que des a distes desm scient entre rises en la lité de réduire l'aristoni u balistique des State-Unis cents ou deux cent di missiles sous marine jeudi dans le Neu-York deux éditorialistes MAS la Novak. M. Carter manait ces rétudes inventigaes d'une répulse à laux de fonction comms présidentes des hauts fonctions de défense des questions de défense des questions de défense des questions de défense des passions de défense des passions de défense des questions de défense des que de la comme de défense de la comme de défense des que de la comme de défense de la comme d missiles ... sous - merus. -

des questions de défense.

Le général George Brow

C'état - insjoir infier arm
assistat à la réunion a ét
les George Journalistes, an
dis par les propies de M.

M. Harold Grown Berrital
défense qui était égaleme
sent, a régliese sans mais gusti modération à l'
ter qu'une felle réduction sentait un risque cous
pour la sécrité des Elaisde leurs alliés indire fiasoù le nombre des missiles
tiques serait sécrité des Elaisde leurs alliés indire fiasoù le nombre des missiles
valentes.

Les Etata-Unis dispus Les Etats tinis dispression 1054 missiles is uniformation of de 1884 irês à partir de 2005 mis réduction envisages lesse de missiles de 35 %

## DIPLOMATIE

#### CRITIQUANT LES CONDITIONS DE SON ÉLABORATION

## L'Assemblée de Strasbourg souhaite une entrée en vigueur rapide de la convention contre le terrorisme

destinate de la sur la companie de l Strasbourg. - L'adoption de la convention auropéenne sur la répression du terrorisme par le comité des ministres du Conseil de l'Europe, le 10 novembre dernier, avait suscité une série de remous dans l'opinion publique. L'Assemnice parlementaire de l'organisation s'est à son de véritable algalitation de contrat evénements, ajoutet e contrat evénements, ajoutet e contrat pour seisie du problème lors de ses débats, le Cue 11 college government de constant la ciscussion à l'Assemblée a denombre de constant de constant la ciscussion à l'Assemblée a denombre de constant la constan

Les orateurs, en revanche, l'ont examinée d'un œil critique, selon

tradition et d'expulsion.

mercredi 26 janvier, à Strasbourg. Il faut rap-peler à cet effet que les dispositions majeures de la convention, ouverte jeudi à la signature des ministres des affaires étrangères des dix neuf pays membres, dénient le caractère poli-tique à toute une série d'infractions et de crimes, allant du détournement d'avion à la prise d'otages ou l'attentat à la bombe.

De notre correspondant

que les clauses de souveraineté et de réserve des articles 12 et 13 la convention permettaient Etats de refuser l'extradition and state de refuser l'excitations s'ils jugent que les infractions visées sont politiques. Cette esim-plification » du texte incite le Bayarois M. Muller (C.S.U.) à Bararois M. Muller (C.S.U.) à ne voir dans la convention qu'un « tigre de papier», tandis qu'un représentant ture déplore qu'elle n'envisage même pas de mesures préventives contre le terrorisme.

Un attentat commis avec un fusil ancien modèle tombe-t-il dans le champ de la Convention qui ne retient que les infractions commises par des « armes à feu automatiques » ?, interroge un orateur qui critique la rédaction hâtive du texte.

Finalement, l'Assemblée s'est prononcée pour l'entrée en dans le champ de la convention Les élus communistes, italiens et français, ont voté contre. M. Cermollace (France) a indiqué que

tant que telle de formuler un avis sur les dispositions tech-niques de la convention. qu'ils la trouvaient trop «dure» ou trop «faible». Tous, pourtant out recomm la nécessité d'un instrument international sur la répression du terrorisme, ce qui mollace (France) a indiqué que ses amis étaient pour une lutte accrue contre le terrorisme, mais qu'ils entendaient protester par ce vote contre le défaut de consulest conforme aux positions anté-neures de l'Assemblée, qui avait presé à phisieurs reprises le comité des ministres de prendre

ce vote contre le défaut de consul-tation de l'Assemblée par le comité des ministres.

Au cours de la discussion, l'affaire Abou Daoud a refait sur-face. M. Sachal, l'observateur israélien auprès de l'Assemblée, a affirmé que la France avait violé, en libérant le leader palestinjen, ses engagements internationaux

et que les terroristes sauraient désormais où trouver asile en Europe. Le représentant gaulliste, M. Francois Grussenmeyer, est alors intervenu pour protester vivement contre les remarques de l'observateur israélien et a ré-clamé le retrait d'uprocès-verbal de la séance des paroles qu'il ju-geait blessantes pour la France. Le président de l'Assemblée, M Czernetz s'y est refusé en esti-mant que M Fachal avait attaque le gouvernement français et non le peuple français Lord Beaumont (libéral britannique) déclara qu'il fallait se garder de toute hypocrisie : « Nul ne peut prétendre que d'autres pays n'auraient pas agi comme le fit la France...»

JEAN-CLAUDE HAHN. [Dans l'entretien qu'il a accordé le 19 janvier an rabbin J. Grunewald, directeur de « Tribune juve hebdo », M. Giscard d'Estaing a précisé ainsi les raisons des réserves françaises à signer la convention européenne de lutte contre le terrorisme, « Cette convention, a-t-el dit, donne un caractère asser automatique à l'extradition. Demain peuvent surgir en Europe des régimes dictatoriaux. Peut-on à la légère envisager l'extra-

dition d'une personne qui serait réclamée par ces pays ? C'est là qu'il faut situer les rétiences fran-M. Giscard d'Estaing avait dit auparavant que e la difficulté de signer la convention n'a aucun rap-

avec l'affaire du Proche

## ment à un niveau élevé sur l'ensemble des problèmes nucléaires.

Le voyage de M. Mondale en Europe

Le vice-président des Etats-Unis, M. Mondale, devait être reçu, ce jeudi 27 janvier, par
le pape Paul VI, avant de quitter Rome pour
Londres. Outre ses entretiens avec les dirigeants britanniques, M. Mondale y recevra.
M. Soares, chef du gouvernement portugais.
Après la visite du vice-président à Bonn,
mardi et mercredi, M. Boelling, porte-parole
du gouvernement, interrogé par les journalistes
au sujet d'éventuelles pressions américaines
pour la révision de l'accord nucléaire germanobrésilien, a affirmé — comme l'avait fait mardi

brésilien, a affirmé — comme l'avait fait mardi le chancelier Schmidt — que des consultations germano-américaines auront lieu prochaine-

La remarque du chancelier sur les engagements supplémentaires que la R.F.A. pour-rait être amenée à prendre dans le domaine nucléaire ne signifie pas forcément qu'un accord déjà conclu, tel celui passé avec le Brésil, soit amendé, a ajouté M. Boelling.

Le constructeur ouest-allemand de centrales nucléaires, Kraftwerkunion, estime que l'accord avec le Brésil n'est pas menacé. Ce projet est trop important pour que la R.F.A. y renonce.

#### **ROME :** un satisfecit à la politique économique de M. Andreotti

De notre correspondant

Rome. — Les Italiens sont plu-tôt satisfaits de la brève visite de M. Mondale qui, dans l'après-midi et la soirée de mercredi 26 janvier, s'est successivement entre-tenu avec le président du Conseil, M. Andreotti, et avec le chef de Etat, M. Leone.

Le vice-président américain n'a dispensé que des bonnes paroles. Mais il l'a fait sur un ton chaleu-reux, encourageant chacun à interpréter dans le bon sens ses nuerpreter dans le bon sens ses vagues propos. Le gouvernement démocrate-chrétien peut se prévaloir d'un satisfecit, tandis que le P.C. a lu entre les lignes des discours a une reconnaissance implicite du caractère spécifique » de l'Italie.

Un seul grand dossier était à Un seni grand dossier était à l'ordre du jour : la situation économique. Les ftailens voulaient savoir si les Étais-Unis appuleraient leur nouvelle demande de prêt au FMLI (530 millions de dollars) (environ 2 milliards 650 millions de francs). Un prêt dont l'impact psychologique compte davantage que le montant, car il ouvrirait d'autres portes au gouvernement de Rome et rendrait une certaine confiance aux miune certaine confiance aux mi-lieux d'affaires. M. Mondale a eu

partenalt pas à l'administration américaine de décider pour le Fonds monétaire. Chacun sait cependant qu'en cette matière l'avis de Washington est déterminant. On a donc enregistré les propos de l'hôte : a Nous nourrissons l'espoir et la contiance que les négociations de l'Italie avec le FMI. produiront des résultats positifs. à L'arrivée de M. Mondale à Rome a coincidé avec la conclusion d'un accord entre le patronat et les syndicats sur la réduction partenait pas à l'administration

et les syndicats sur la réduction du coût du travail (le Monde du 27 janvier). Cet second, que plu-sieurs journaux qualifient de « mini-vacte social » a finalement été signé dans l'après-midi de mercredi après que le gouverne-ment eut renoncé à bloquer une

mercredi après que le gouvernement eut renoncé à bloquer une nouvelle tranche de salaires. Ce ne pouvait être que du meilleur effet sur le vice-président américain, poisque les partenaires financiers de l'Italie. s'évertuent à lui réclamer, depuis plusieurs mois, des mesures anti-inflationnistes. M. Mondale y a fait allusion avant d'exprimer « la compréhension » des Etats-Unis et de féliciter le président du conseil pour sa « bonne politique », les mesures envisagées pour affronter la crise étant jugées par lui « plemement valables ».

De politique proprement dite; il n'en a paraît-il, guère été question. On peut néanmoins penser que M. Andrectil a exposé au vice-président américain les dernières subtillités de la politique italienne et qu'il lui a notamment parlé de ce P.C. d'autant plus désireux d'entrer au gouvernement qu'il ne semble pas avoir de politique de rechange. Interrogé sur cette éventualité au cours d'un entretien avec des journalistes américains, un collaborateur de M. Mondale a dit en substanlistes américairs, un collaborateur de M. Mondale a dit en substan-ce : « L'administration démocrate n'a pas encore étudié le problème, mais sa réponse devrait sans doute mais su reprise devrau sons acute étre la même que celle de l'administration précédente. Une telle hypothèse exigerait un examen attentif, a Autant dire que les sutorités de Washington n'ont rien à déclarer pour la moment rien à déclarer pour le moment. Les communistes ne demandaient

ROBERT SOLE

#### **GARDE-MEUBLES** BAILLY. 567.43.00

48 AVI DU MAINE 75614 PARIS

#### BERLIN: l'importance de l'accord quadripartite

Berlin, (A.F.P.). — L'importance du statut quadripartité de Berlin a été souligné le mercredi 26 janvier par M. Mondale, viceprésident des Etats-Unis, au cours d'une brève visite dans les secteurs occidentaux de l'ancienne capitale allemande.

teurs occidentaux de l'ancienne capitale allemande.
«Si la détente devait ignorer Berlin, la politique visant à réduire la tension internationale deviendrait beaucoup plus difficile », a dit M. Mondale à l'hôtel de ville de Schoeneberg. Le vice-président a résumé la position américaine en trois « principes fondamentaux »: fondamentaux »:

● La stabilité à Berlin comporte le respect de l'accord quadripar-tite et des droits des quatre puissances sur l'ensemble de Berlin, car ces droits constituent la base juridique de l'accord de septem-bre 1971 qui les a à nouveau confirmés. Chaque action uni'a-térale dirigée contre l'accord qua-dripartite est contraire à la détente et aux efforts entrepris pour favoriser celle-ci.

 Les Berlinois ont librement et consciemment choisi l'Ouest et développent avec ténacité leurs liens avec la République fédérale d'Allemagne. Toute politique qui tient compte de ce fait peut favo-riser la détente.

● Le président des Etats-Unis est pleinement convaincu que l'accord quadripartite doit être strictement et pleinement appi-

#### ▼ Prier pour que vienne le jour... »

Le vice-président s'est rendu à le porte de Brandebourg pour voir le mur. Après un coup d'œil sur le secteur orients, depuis une plate-forme, il a déclaré : « Dans le cours de l'histoire, de nombreux murs ont été édifiés, mais le plus souvent pour maintenir les enne-mis à l'extérieur. Celui-ci a été construit pour maintenir les gens à l'intérieur. Nous ne pouvons que prier pour que vienne le jour où ce genre de mur disparatira. »

 Conversation franco-suédoi M. de Guiringaud, ministre des affaires étrangères, s'est entretenu, mercredi 26 janvier, avec sa collègue suédoise, Mme Karine Soeder, en visite à Paris. Cet entretien a été consa-cré, notamment, à l'approfon-dissement des liens entre la C.E.E. et la Suède et les autres pays de l'ancienne zone de libre échange (A.E.L.E.). La question du Proche-Orien a également été abordée, ainsi que le dialogue Nord-Sud et la préparation de la conférence de Belgrade, en mai prochain, sur les résultats des accords d'Hel-

## **AMÉRIQUES**

#### Canada

## Les milieux d'affaires américains accueillent avec réserve le discours de M. Lévesque à l'Economic Club

Montréal. - Le premier ministre De notre correspondant mission européenne des droits de suspensifs pour les décisions d'exmodération, mercredi 26 lanvier, au discours qu'avait prononcé la veille devant l'Economic Club de New-Pour sa part, le représentant du comité des ministres, M. Einar Acustason, ministre des affaires York, M. Lévesque, premier ministre du Québec. - Ce n'est pas le moment Attissson, ministre des affaires étangères d'Islande, s'efforça de l'assurer l'Assemblée. « La convention respecte, dit-fi, scrupuleu-sement les droits de l'homme. Les Bais sont libres de signer ou de pas signer s'ils considèrent que certaines personnes susceptibles d'étre arrivalées personnes de tirer le canon », a déclaré le premier ministre fédéral en écoutant cette allocution, plus remarquée au Canada pour sa vigueur indépendantiste que pour son contenu áconothe certaines personnes suscep-tibles d'être extradées pourraient être voumises à des traitements discriminatoires. mique. M. Trudesu a estimé que les projets du gouvernement du parti québecois pouvaient être menés à bien « dans le cadre de la Constitution actuelle - et qu'il n'était pas D'autres orateurs ont indiqué

#### **Etats-Unis**

#### M. CARTER AURAIT ENVISAGÉ UNE RÉDUCTION DE 85 % DU NOMBRE DES MISSILES INTER-CONTINENTAUX AMÉRICAINS.

M. Carter a lance un pavé dans la mare dans le milieu très fermé des hauts responsables américains de la défense en proposant que des cétudes immédiates soient entreprises sur la possibilité de réduire l'arsenal nucléaire balistique des Etats-Unis à deux cents ou deux cent cinquante missiles sous-marins, révèlent jeudi. dans le New-York Timés, deux éditorialistes, MM. Evans et La cérémonie d'inauguration aux lieu à 16 heures dans le grad hémicycle, tout de suite après la visife du palais Prentiont successivement la parole MM Kahn-Ackermann, secrétaire marial du Consell de l'Europe stateral du Conseil de l'Europe. Flerre Pfilmlin, maire de Strasbourg, Roy Jenkins, président de la Commission des communautés auropéennes, Georges Spénale, Raident du Parlement européen. jeudi. dans le New-Vork Timés, deux éditorialistes, MM Evans et Novak. M Carter aurait proposè ces « études immédiates » lors d'une réunion à huis clos, le 12 janvier (donc avant sa prise de fonction comme président des Etats-Unis), à Washington avec les hauts fonctionnaires chargés des questions de défense. readent du Pariement europeen.
Karl Czernetz, président de l'Assemblée parlementaire du Conseil
de l'Europe, Garret Kitzgerald,
Président du comité des ministres
président du comité des ministres di Conseil de l'Europe, enfin M. Giscard d'Estaing, dont le dis-cours sera retransmis en direct Par TF 1 à partir de 15 h. 50. des questions de défense.

Le général George Brown, chef d'état - major inter - armes, qui assistait à la réunion. a été, selon les deux journalistes. a abasourdi » par les propos de M. Carter. M. Harold Brown, serrétaire à la défense, qui était également présent, a répliqué avec fermeté, mais aussi modération à M. Carter qu'une telle réduction reorésentait un risque considérable pour la sécurité des Etats-Unis et de leurs alliés, même dans le cas où le nombre des missiles soviétiques serait réduit simultanément dans des proportions équivalentes.

Les Etats-Unis disposent de

Le Sénat américain a adopté la mercredi 28 janvier à l'unanimité une résolution regrettant la libération du dirigeant palestiquen Abou Daoud par la France. Le texte est relativement modéré. Le Sénat s'est abstenu de condamer la France, et estime que la libération de M. Abou Daoud « nuit aux efforts de la communaté internationale afin de combatire le terrorisme ». Il demande que les Etats-Unis « entre-prennent rupidement des consultations avec la France et d'autres pays amis afin d'empêcher que pays amis afin d'empêcher que ne se reproduise une situation dans laquelle un dirigeant terrotite est libéré sans être trudutt en instice ».— (A.F.P.)

M. GISCARD D'ESTAING

MAUGURERA VENDREDI

LE PALAIS DE L'EUROPE

M. Giscard d'Estaing doit se rendre vendredi 28 janvier à Strabourg, où il inaugurera le

palais de l'Europe.

pour en parier. La télévision avait accordé une importance particulière à cet événement, retransmis en direct. C'était la première fois, depuis 1968, qu'un premier ministre québécols avait l'occasion de s'adresser à tous les téléspectateurs canadiens. M. Lévesque n'a pas manqué d'en tirer parti, ce aul a donné à l'ensemble de son intervention une allure embioué, car il s'adressalt alternativement à deuxditoires différents.

On imagine mai sana doute an Europa le prestige qui entoure un diner à l'Economic Club, ses seize cents invités en amoking représentant les meilleurs parmi les meilleurs dans la discipline la plus respectée sur ce continent : l'économie Depuis longtemps, M. Lévesque

n'avait été aussi catégoriquement les commentaires de la presse anglophone et dans les réactions des diverses personnalités, l'expression d'un malaise et d'une blessure d'amour-propre qui pourrait se traduire ainsi : - Fallalt-il qu'il aille chez notre volsin de paller (anvers qui nous avons déjà suffisemment de complexes) pour leur exposer nos

Pour tous ceux, et ils sont nombreux au Canada, qui pensaient que M. Lévesque n'était pas vralment sérieux, lorsqu'il parialt d'indépendance le doute n'est plus possible. L'écho politique de cette allocution a fait passer au second plan, au Canada du moins, ses aspects économiques. Les milieux d'affaires canadiens, ceux de Toronto notam ment, n'ont rien apprès en écoutant M. Levesque qu'ils ne eachent déjà. Celui-ci s'est montré extrêmement modéré mais aussi assez vaque, promettant après . la révolution tranquille = = le tranquille indépendance ». M. Lévesque a prodigué à possibles. . Nous sommes consA quants, a-t-Il dit, prudents et déterminės Nous pouvons ētra pour le changement, mais pas pour le désordre. Tous les extrémismes nous d'affaires canadiens et américains qu'â. l'exception de l'amiante (cs qui n'était pas pour eux une surprise), Les Etats - Unis disposent de 1054 missiles balistiques inter-continentaux et de 656 missiles tirés à partir de sous-marin. La réduction envisagée serait donc de près de 85 %. « Il n'est pas question de nationali-sations » au Québec « dans le fer ou le culvre, ou dans le secteur de l'aluminium pas plus que dans celui

Certains ont regretté que le predavantage entré dans le détail de sa politique, dans le cas des banques et des assurances notamment. Les financiers américains, qui n'étaieni que médiocrement intéres aspects politiques et culturels du discours, ont été satisfaits de découvrir l'homme qu'ils ont trouvé franc et modéré. Mais leur accuell est resté réservé ; le sort des milliards de dollars ou'lls ont engagés au Québec ne leur paraît pas encore définitivement éclairci. Il faudra attendre que le gouvernement qué bécois sollicite un emprunt sur le marché américain, ce qui est inévi table à brève échéance, pour savoi comment M. Lévesque et ses minis tres sont appréciés par des parte

ALAIN-MARIE CARRON.

#### Argentine

Après l'assassinat de deux prisonniers politiques, MM Dardo Cabo et Rufino Ruiz, qui étaient détenus à La Plata, la CIMADE, organisation cecuménique d'entraide, nous informe de l'existence d'une liste de quarante autres prisonniers politiques menacés d'être fusillés. Parmi eux figurent MM Ernesto Villanneva, ancien recteur de l'université de Buenos-Aires, et Jorge Taiana, fils de l'ancien ministre de la santé. Des télégrammes out été santé. Des télégrammes ont été envoyés conjointement par l'Asso-ciation française des juristes démocrates, le Mouvement interna-tional des juristes catholiques, la Commission française justice et paix et la CIMADE. Outre les deux personnes déjà citées, la liste des prisonniers en danger la suites prisoners en uauger is sui-vante: MM, Horacio Crea, Ricardo Rodriguez, Eduardo Gensalmin, Angel Gerculez, Ruben Romano, Julio Cesar Maineral, Rapaport, Raul Carrara, Eduardo Braidesit, Rodriguez, Omar Dousdebes, Dimi-trio Parentes, Rodolfo Gutlerez, Ramon Gomez, Jorge Podolsky, Julio Menajowsky, Edgardo Ara-novich, Carlos Ponce de Leon, Jorge Garcia, Juan Villanueva, Conrado Estranza, Francisco Provenzano, Hector Anguta, Jorge Vega, Hector Gonzalez, Pahlo Mou-segur, Alberto Elizalde, Cabriel de Benedetti, Euban Balajez, Pedro Cazza Camarero, Carlos Martines, Ruben Suarez, Jorge Barili, Oscar

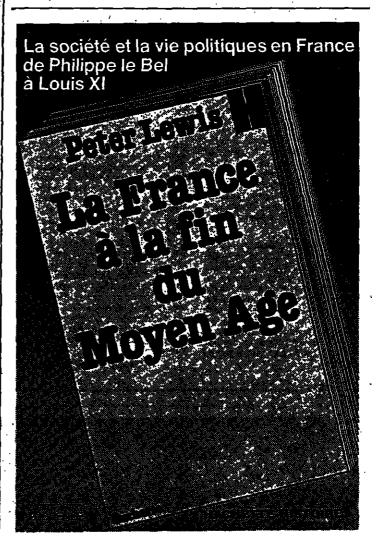

manufacture and the second of 
Egypte

Muste de 82 a

F. Dutch

Managares,

selocità A ...

Manager St --

E Simeurs 14

de l'Eut 4. A PORTER OF

THE PARTY LE

Buers out

2 2 MM4 3/2

in a **Comm**entalists .

A MINETO OCTAN-

a deserve

EMEUTES DES 18 ET 19 JANVE

sauce s'élève contre la répress politique du gouvernesse

Appendix seriam.

Appendix to a seriam.

Appe

per Salert Community, of there are a character seas of the control to the control

grande de la company de la com

formovac coops les coops de la

conest var et exige la liberal

tono co mentenanto arieman

STREET OF CATALOG STREET AND STRE

CATTO OF CONTROL IN THE

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

de tor errere contanté .

enament p

- La verilable algodication

des mesures en ce sens.

On a beaucoup critiqué la hâte qui a préside à l'élaboration de la convention et qui a entraîné a ambiguités, (...) contradictions, institueurs de l'écran, institueurs de l'écran, institueurs pour constater le manque de clarté dans la définition du délit ou du crime politique. Comment être sûr dans ces conditions, que les signataires de la convention n'extraderont que des délineuants relevant du droit comman?

Pour exclure tout risque de livrer un réfugié politique, il faut, note M. Margue dans son rapport, que tous les Etats du Conseil recouns individuel devant la Commission européenne des droits de Est committee of man pan ar no:-

MENT STATE OF THE A 355 ATTE OF STA

1900 F Index des della Tal

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s The second

E F11 - 2 190

## La «bataille» de Paris

## M. Chirac maintient sa candidature

(Suite de la première page.)

preuve est administrée à M. Giscard d'Estaing que, lors-que l'on dispose de la totalité du pouvoir, il faut l'exercer sans partage, sauf à risquer de le perdre.

M. Chirac a-t-il pour autant gagné ? Il a pour lui de défier --- Osera-t-il encore le nier ? --un président de la République qui, si l'on en croit les sondages, et de refuser l'arbitrage du pre-

qui est sans précédent dans les annales de la Ve République. Le député de Corrèze peut, d'autre part, aujourd'hui comme hier. compter sur des troupes qui ne veulent décidément pas que I' € Etat U.D.R. > cède définitivement le terrain à l' « Etat eiscardien ».

Il a contre lui de se dresser ouvertement contre le président mécontente, depuis octobre, plus mier ministre au moment même

«Bien sûr! Ça vous étonne?»

taing au conseil des ministres du 26 janvier et au moment faisait connaître à M. Chirac son désir de le recevoir à l'hôtel Matignon, le président du Rasplement pour le République répondait à sa manière à l'offre du chei de l'Etat et à l'invitation

du chet du gouvernement.

clarations de M. Giscard d'Es-

Pendant plus d'une heure, à partir de 18 heures, M. Chirac tancé sa campagne électorale en parcourant la partie commerçante de la rue Lecourbe, entre les métros Sèvres-Lecourbe et dissement, que Mine Françoise Giroud, secrétaire d'Etat aux affaires culturelles, candidate de M d'Omano, entend disputer aux tiennent au R.P.R. L'ancien premier ministre a voulu montrer ainsi qu'il n'entendait pas relui-même ni pour ses amis, bien qu'il n'ait toulours pas délinitivement choisi l'arrondissement de Paris où il se présentera. Sa

Accompagné de Mme de Hauteclocque, de M Merette, députés, de M. Chérioux, conseiller sortant, tous R.P.R., de M de FOlgbernont redical valuisien out ligure sur sa liste dans le 15°. M. Chirac a effectué dans cet arrondissement une visite qui rappeleit celles qu'il a l'habitude de faire en Corrèze Entrent dans tous les magasins, il a partois provoqué la surprise des vendeurs ou des clients, certains s'exclament : « Tiens, mais c'est Chirac », un autre disant : · Ça, alors, faut que je prévienne ma femme, » Sur trota

#### Un solide optimisme...

Les péripéties qui émaillent la pré-campagne électorale n'ont, semble-l-il, pas apporté d'élémanis décourageants à M. Chirac, bien au contraire, et ils n'ont DBS abattu son solide ontimisme. La déclaration de M. Giscard d'Estaing au conseil des ministres est analysés en effet comme un constat de l'échec de la mission contiée à M d'Ornano d'être è Paris le candidat d'union de la majorité On souligne que, si le R.P.R tout entier feit défaut à M. d'Ornano, plusieurs personnalités rédicales, y compria Mme Jacqueline Nebout, secrétaire générale du parti valoisien, et M. Naudet, ancien député « mendésiste », se sont aussi détournée du maire de Desuville. On semble considére au R.P.R. que le retrait sous condition résolutoire de M d'Ornano, suggéré par le chet de l'Etat à M Barre, ressemble fort è une de ces - improvisations -précisément dénoncées par M. Giscard of Estaing, pulsque aucun contact sérieux n'a été préalablement pris avec les pro-

On manie le paradoxe jusqu'à faire remarquer que, si la « discorde = était due à la présence Celul qui n'a pu réaliser l'union permet le maintien de l'autre, qui devient du même coup candidat d'union. On pousse la gênérosité lusqu'à accepter d'acde ses amis sur les listes du

Quelques heures après les dé- des Corréziens. On y a trinqué au pays ; on y a même découvert que l'on avait des relations iunes, « le petit Eric », pro voquant l'exclamation de M. Chirec : « Eric. mais comment donc. le suis son parrain i •

Derrière certaines vitrines, les

sympathie, les patrons invitaient à entrer. Le visiteur, distribuant les poignées de main, complitait sur le modernisme de la boutique, s'enquérait ; - Et les affaires, ca va? », rencontrait un ancien combattant lu disent : « Moi, j'al serré la main à de Gaulle en 45 -, un protes-seur rappelant : « J'ai eu votre iemme comme élève. . Un électeur, le journal sous le bras, qui iul demandalt : « Alors, vous continuez ? ». recevait pour réponse : « Bien sûr ! Ça vous étonne ? » Une dame l'encours gealt : - Ban yous, yous avez autrement de courage que les autres - Sur le trottoir, où cheque passant était salué, des Groupes de Curieux se formalent des automobilistes relentissalent intrigués par ces attroupements. 8'est produite, tout au plus quelques passants indittérents et Pressés continueient leur che min. En somme, la visite élec torale classique de la grandrue d'un village, d'un des vingt villages que compte Paris. Accusiili un peu comme une vedette, comme l'homme public đểjà tạnt vụ et tạnt connu, mais que l'on reçoit chez sol, à qui Fon peut parier, M Chirac va effectuer dans tous les quartie de la capitale de semblables tournées. Son programme, en cours d'établissement, sera pré-

On relève surtout une certaine contradiction entre l'affirmation de MM. Poniatowski, d'Ornano Chinaud, selon lesquels la gauche n'aurait aucune chence de l'emporter, et la décision du ministre de l'industrie de ne pas présenter de candidats dans les 10° et 14° arrondissements, détenus par le R.P.R. face à une 'il y a qualques jours à paine. De même la rumeur du transfert éventuel de M Jacques Dominati des 2º-3º errondis il est le député républicain indépendant et le conseiller sortant. vere les 1º-4º, détenus par M. Krieg, R.P.R., est mise aur le compte de la crainte d'une victoire de la gauche. Entin, sans que M. Chirac 8'en

senté au cours d'une conférence

soit lui-même ouvert à quicon-DUR. on Astimo dens son attourage que sa résolution à main tenir sa candidature et sa détermination à tout faire pour con-Querir la mairie de Paris s'all Mentent de la perspective d'une victoire de la gauche aux élections législatives de 1978 Dans Cette éventualité, le bastion de municipalité parisienne, à la tête de laquelle il aureit été élu un en supersvent, constitueral pour M. Chirec, dans la capitale, ou de base de départ face à Una maiorité devenue bostile au niveau national et à un président de la République aux prises avec les problèmes de gouverne que cela poserait

ANDRÉ PASSERON.

de Français qu'il n'en satisfait, où le plan de redressement économique, qu'il prétend soutenir, semble enfin déboucher sur des résultats appréciables. Si demain l'horizon s'obscurcit de nouveau, la tentation ne sera-t-elle pas grande, ici et là, notamment à l'Elysée et à l'hôtel Matignon, de lui faire e porter le chaau » ? Puisqu'il est impossible stopper son élan, la seule tactique qui reste est de le faire apparaître et de le dénoncer comme un mauvais concheur et un ambitieux qui ajoute à la discorde, et de miser sur le trouble qu'une telle attitude pourrait provoquer dans une fraction — que l'on souhaite importante - de l'électorat.

La bataille pour la capitale n'est qu'un abcès de fixation, et si beaucoup s'évertuent à souligner que a Paris n'est pas la France » - M. Barre s'y est employé à la faveur de son voyage dans le Centre, — il n'en reste pas moins que M. Chirac conduit un assaut qui vise bien davantage que la conquête de l'Hôtel de Ville pari-sien. Qu'il aille au sucès ou à l'échec, le retentissement en sera national

Succès ou échec, le R.P.R. n'est pas seul impliqué dans cette aventure, et c'est l'avenir de la majorité tout entière qui est partout en jeu. On peut douter que la

province échappe entlerement à la « discorde » et au « vain désordre » dénoncés par le chef de l'Etat, qu'elle soit indifférente aux « affrontements fratricides » evoqués récemment par M. Olivier Guichard, à l'« affrontement le plus stupide» déploré par Pierre-Christian Taittinger, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères. Pourquoi l'incohérence ne serait-elle perçue qu'à Paris? Pourquol et ce n'est la qu'un exemple, ne rirait-on pas à Strasbourg comme à Rennes, à Perpignan autant qu'à Lille, de voir Mme Nebout, secrétaire général du parti radical, s'inscrire sur une liste parisienne du R.P.R., alors que M. Servan-Schreiber, ci-devant président de la même formation, s'était donné pour pre-mier objectif et pour thème de croisade d'en finir avec l' « Etat

Communistes et socialistes portent, on le sait, des appréciations contradictoires sur le conflit qui oppose M. Chirac à M. Giscard d'Estaing. Ils devraient au moins être d'accord pour constater que l'état de décomposition de la « majorité pluraliste » leur offre, en l'état actuel des choses et sauf retournement de situation con une chance inespérée.

RAYMOND BARRILLON.

#### La déclaration du chef de l'État

A l'issue du conseil des ministres, M. Jean-Philippe Lecat a donné lecture d'une déclaration du président de la République « Si fai proposé une réforme du statut de Paris. c'est pour que les Parisiens cessent d'être des citoyens de seconde classe, qu'ils puissent faire entendre teur voir sur les affaires de teur ville et, comme chacun en France, fiire leur maire. Ayant voulu cette réforme, je suis le mieux placé pour souligner les conditions de son

» Paris a besoin d'un maire qui étudie et traite ses problèmes II a falla l'intervention présidentielle approuvée par les Parlsiens pour arrêter l'enlassement du béton sur les Halles, empécher la destruction des quais de la rive gauche, la cession aux promoteurs de la Cité sleurie, et s'opposer à la construction des tours Ces res-ponsabilités seront demain celles du maire de Paris. C'est une tâche de gestionnaire qui occupera entièrement celui qui en aura la a Dane la cuaes-totalità des vil-

les de France et contrastant avec l'opposition, la majorité a réalisé une large union. Les conditions dans lesquelles s'engage à Paris la

campagne municipale ne sont pas celles du pluralisme mais de la discorde. Il est grand temps que cesse ce vain desordre et que les Parisiennes et les Parisiens puisélus et leur maire C'est pourquoi finvite le premier ministre, qui a confié une mission à M Michel d'Ornano, à prendre immédiale-ment les contacts nécessaires pour que la majorité puisse aboutir à une solution d'union. L'agitation et l'improvisation ne teront pas de la France un Etat moderne mais l'enfonceront dans le déclin comme les mêmes défauts et le même désordre politique l'avalent fait depuis cent ans.

» Lai fixe, il y a six mois, une

priorité nationale : celle du re-dressement économique et de la déjense du franc. Ce redressement ter les tours, chacun va en consta-ter les tout premiers résultats; l'agitation politique ne peut que les compromettre, seule la poursuite de ce redressement permettra à la majorité de présenter au pays un bilan positif qui le per-suadera de lut renouveler sa con-tiancs Aussi l'invite le gouvernement, uni et solidaire, à consacre tous ses efforts à l'œuvre priori-

#### Les radicaux de Paris demandent l'exclusion de Mme Nebout, candidate aux côtés de M. Chirac

Mme Jacqueline Nebout, seoré-taire général du parti radical, a commenté en ces termes, mercredi soir 26 janvier, sa décision de se porter candidate, à Paris, aux côtés de M. Chirac: « Il n'est pas question de laisser se développer l'idée selon laquelle notre lopper l'idée selon laquelle notre parti serait en train de dériver vers ses partenaires privilégles, afin de se confondre avec eux à plus ou moins long terme. Pour nous radicaux il n'y a pas deux courants de la majorité Il y a, comme l'a rappelé le président de la République, un pluradent de la République, un plura-lisme actuellement représenté par quatre lamilles politiques: le RPR., les républicains indépen-dants, le CDS. et le parti radical. Nous tenons d'autant plus à ce piuralisme qu'il correspond à la diversité du comportement et de la sensibilité des Français. »

Au micro d'Europe 1, Mme Nebout a précisé, jeudi matin : e Si fétais sortie de la majorité, cela aurait posé un problème, mais ce n'est pas le cas. Dans la mesure où la campagne de Paris a pris un côté spectaculatre indiscuta-ble, il n'était pas possible que les tadicaux ne gardent pas la plufa-lité de leur représentation avec tous les alliés qu'ils ont dans la maioritė. 🔊

#### M. BARIANI: une attitude regreffable

M. Didier Bariani, président de la fédération de Paris du parti radical, membre du bureau natio-nal, a rendu publique, jeudi ma-tin 27 janvier. la déclaration sui-vante : « Me Jacqueline Nebout n'appartient pas à la fédération de Paris, seule habilitée à délivrer les investitures et à représenter le paris radical à Paris. Elle n'en-gage donc qu'elle-mêms et ne

saurait parler au nom du parti. Elle prend une position qui va à l'encontre de celle des radicaux de la capitale et du comité directeur de la formation, qui, le 21 fanvier a confirmé l'appui du parts au ministre de l'industrie et de la recherche.

« En agissant ainsi le secré

tatre général (...) a gravement failli à sa mission et utilisé sa position ou sein du parti nous satisjare ses ambitions person-nelles. L'unité de la majorité est souhaitible à Paris, mais pas un tel comportement Mme Nebout n'en favorise pas la réalisation. Elle porte en réalité lourdement atteinte à la crédibilité du parti.

M. Bariani a conclu : « Cette m. Bariani a conclu : « Cette attitude regrettable et cette légèreté disqualifient. à mon avis, Mme Nebout pour la poursuite de son mandat de secrétaire général du parti radical, parti qu'elle ne saurait continuer de prétendre représenter.

représenter. » Le comité directeur de la fédération de Paris du parti radical a demandé, mercredi soir, l'exclusion de Mme Nebout et Mme Nicole Chouraqui Mme Nicole Chouraqui. Ces demandes de sanction sont fon-dées sur la position prise le 21 janvier par le comité directeur du parti, confirmée par M. Ga-briel Péronnet (le Monde des 22 et 23-24 janvier). Elles seront transmises à la commission des conflits de la formation. Le bureau national est convoqué ven-

 M. Barre, qui a reçu mer-credi 26 janvier M. Jacques Cha-han-Delmas, a accepté l'invitation à se rendre à Bordezux que celuici lui a présentée au nom du conseil régional d'Aquitaine qu'il préside. Ce voyage se déroulera vers le 15 février.

#### M. d'Ornano: plus d'urbanisme clandestin dans la capitale

M. Michel d'Ornano, ministre de l'industrie et de la recherche, candidat à la mairie de Paris, a exposé son programme sur l'urba-nisme parisien, le 25 janvier, au cours d'une conférence de presse. et le 26 lors d'un débat organisé par l'ordre des architectes, en présence de Mme Françoise Gi-roud, secrétaire d'Etat à la culture. « L'urbanisme imposé doit ces-ser, a déciaré M. d'Ornano. Jusqu'à présent les Parisiens ont subi les très importantes transsubi les très importantes trans-formations qui ont affecté leur ville. De vasies programmes de construction ont été menés sans souci de leur insertion dans le site environnant. Des opérations immobilières ont été entreprises au mépris de l'existence de quar-tiers entiers, qui ont été ainsi rayés de la carte et remplacés par un univers de béton. Les Parisiens n'ont vu qu'assisier, sans avoir la un univers de beton. Les raristens n'ont pu qu'assister, sans avoir la possibilité de réagir, à la prolifé-ration des bureaux, à l'envaltisse-ment de leur ville par les voitures, à la dégradation des espaces Pour le candidat à la mairie,

Pour le candidat à la mairle, le nouveau statut de la capitale devrait permettre aux élus parisiens de prendre leurs responsabilités, de décider et de contrôler l'évolution de la Ville. M d'Ornano refuse de se prononcer sur les opérations ponctuelles engagées « dans la clandistinité », mais estime qu'à travers le futur conseil de Paris et les futures commissions d'arronet les futures commissions d'arrondissement une réelle concertation pourra s'organiser, permettant au futur maire de prendre « en toute clarté » les grandes décisions orientant l'avenir de la capitale. a Il faut renforcer les règles d'urbanisme, a ajouté M. d'Orna-no. Le Plan d'occupation des sols représente un progrès considé-rable et comporte un grand nom-bre de mesures intéressantes. Mais peut-être seru-t-il néces-saire de les revoir, les renforcer, ou du moins à veller à leur appli-

cation rigoureuse.»

: Gérer une ville, c'est fatre des choix, précise encore M. d'Or-nano. Pourquoi notamment ne pas transfèrer les crédits afectés aux grandes opérations de voirie pour réaliser des logements so-ctaux et créer des espaces verts. » M. de la Malène, député R.P.R., rapporteur général du

budget de la Ville de Paris, à ce propos dans un communique, rappellé que a le conseil de Paris a construit deux grands ouvrages

de votrie, et deux seulement, le boulevard périphérique et le voie express rive droite. Ces ouvrages assurent 40 % du trafic des automobiles et des camions de la capitale. Aucune personne de ban sens ne conteste leur utilité. A l'heure actuelle le budget d'investissement pour 1977 de la Ville de Paris, qui est de 1040 millions de trance commend equipment. Paris, qui est de I 040 millions de francs, comprend seulement une somme infime pour la voirie de ce tupe, soit 14 millions de francs et donc 1.4 % du total. »

De son côté, M. Bernard Rocher, conseiller R.P.R., président de la commission d'urbanisme, a déclaré : « M. d'Ornano semble ignorer que le Conseil de Paris a voté de facon détinitive, en onignorer que le Conseu de Paris a voté de façon définitive, en octobre et en décembre de l'année dernière, le Plan d'occupation des sois de la capitale et que ce Plan interdit de façon définitive, dans l'ensemble de la ville tout immeu. ble de grande hauteur, et cela

lement non bâtis leis que La Vil-lette ou Bercy. » L'initiative de l'ordre des archi. tectes d'inviter M. d'Ornano a été vivement critiquée sur place merredi soir par les représentants du groupement « Mars 1976 » et dans une lettre adressée à ses adhérents par le syndicats des ar-chitectes de Paris. L'ordre a indiqué qu'il organiserait des débats analogues avec des hommes poli-tiques de toute tendance notamment avec M. Michel Rocard membre du bureau executif de

dans les sites nouveaux et actuel.

#### M. MICHEL D'ORNANO RECU PLACE DE VALOIS

M. Michel d'Ornano devait se rendre, seudi en fin de matinée, au siège du parti radical, place de Valois. Il devait y être reçu, notamment, par Mine Françoise Giroud, secrétaire d'Etat à la culture, et M. Michel Durafour, ministre délégué à l'économie et aux finances. Les représentants aux finances Les représentants de la fédération de Paris du parti, MM Bariani Galland et Bed devalent aussi être présents.

### M. Taittinger: un affrontement stupide

M. Pierre-Christian Taittinger, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères qui s'est dit prêt à se présenter dans un esprit d'apaisement à la mairie de Paris, a rappelé, jeudi 27 janvier, au micro d'Europe 1 qu'il avait été chargé il y a un an, comme secré-taire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, de préparer les listes anrait été révélé ele plus tard possible ». « On aurait attendu véri-tablement les derniers jours de la campagne, a-t-il dit, par honné-teté à l'égard des Parisiens. » Dans cette hypothèse, « si toutes les tendances de la majorité en avaient décidé », le maire eût été M. Taittinger lui-même. « A partir du moment où mon schéma n'a pas été retenu, a-t-il ajouté, il fallait trouver un autre schéma et un autre homme. »

Selon M. Taittinger, a il seruit naturel que les deux candidats qui se sont lancés dans cette batalle municipale se retrouvent à côté du premier ministre, en discutent avec lui et qu'une solution surgisse de leur accord et de leur conversation. Une solution commune est encore possible ». Sinon, a poursulvi le secrétaire d'Elst, con tra à l'affrontement le plus stupide, le plus stérile qu'on ait vu depuis de très nom-

prononcez Pra-time.

breuses années pour des élections municipales ».

Après avoir indiqué qu'il ne se propose pas « comme concilu-teur », M. Taittinger a conclu : « On peut se demander combien de temps un régime pourrait se maintenir à la suite de coups aussi violents qu'il recevrati, de contradictions étonnantes qu'il est en train d'apercevoir et de divi-sions aussi projondes dans la majorité. Les institutions reposent sur une nécessité du fait majorisur une necessite du jau mujor-taire, sur la primauté accordée au président de la République, sur le relais indispensable que jous le premier ministre, sur son rôle de chef de la majorité »

 M. Dominique Busserent président du mouvement de jeun giscardiens Génération sociale et librale, a déclaré mercredi 26 janvier : « La déclaration du président de la République sur la situation parisienne représente le triomphe du bon seus et de la dignité. Le premier ministre, qui avait confié une mission à M. Michel d'Ornano, est porteur de tous nos espoirs pour mener à bien la tâche qui vieut de lui être ainsi solennellement attribuée par le chef de l'Etat. »



9-11 rue Benoît-Malon - 92150 Sures



**PRIME** 

prononcez Pra-aime.

9-11, rue Benott-Malon - 92150 Suresnes - Tél.: 772.91.92.

M. LÉO HAMON ET LES CO-PRESIDENTS OU FRONT PROGRESSISTE

SONT CANDIDATS A LA CANDIDATURE

g Leo Hamon ancien ministre, ser que deux des trois coses que deux des trois coses que de Front propressiste, se debi-Bridel, ancien sénateur. 
Pominique Gallet, négocient, 
pominique d'un comité des 
se cedre d'un comité des 
ses le cadre d'un comité des 
ses les cadres de la cadre d'un comité des 
ses les cadres de la cadre d'un comité des 
ses les cadres d'un comité des 
ses les cadres de la cadre d'un comité des 
ses les cadres de la cadre d'un comité des 
ses les cadres de la cadre d'un comité des 
ses les cadres de la cadre d'un comité des 
ses les cadres d'un comité d'un comité des 
ses les cadres d'un com salls of opposition, leur partisulistes a exposition, leur parti-de de la conche. Ils désirent rules de la gauche. Ils désirent rules de la gauche. Ils désirent feur sur une des listes d'un des feur sur une des listes d'un des garde est sortante.

M. FISZBIN all des propositions limitées an gaullistes d'opposition

Mercredi 26 janvier, au cours funt conférence de presse, u Henn Fischin, secrétaire de la u Henn for la proposerait de leudi minté qu'il proposerait de leudi se partenaires accialists l'éta-ies partenaires accialists l'éta-issement des éventuelles listes leudin de la mauche à des gaul-leudin de la mauche à des gaul-leudin de la mauche à des gaulin d'appention des membres personnalités personnalités personnalités personnalités personnalités personnalités personnalités propose de faire une

parendantes de faire une la PCF. Propose de faire une mais more contincent de siècemes ou suche n'est pas sortante. Il a suche n'est pas sortante. Il a suche n'est pas sortante. Il a suche n'est que dérient la du serieurs que dérient la du serieurs que de liste doit restermée la tele formation à laquelle les les raioriteire n'est à dire le les raiorites n'est à dire le les raiorites n'est à dire le les raiorites n'est à directe de la restaure de la res Ashin me souffre queen menerace:

#### PARISIENNE DANS LA PRESSE

Efigaro : le nœud est noué. IN Chinae a beaucoup d'atouts me qu'il a bequeoup de députés. mili de la politique. Il serell mirrole qu' s'oppose ouverteent ex precident de la Répu-bate Mills il s'en garde dien, junet le précident de la Répuhave pourrail-il mais spac ouvertement à lui ? Le ni et noué serré : M. Gis-et l'Estang condraît bien le ma. Mais il semble que can. Mais il semble que L'hirac cost plutôt décidé à le

JEAN D'ORMESSON,

MMAN!IE : une fable... ( W. Giscard d'Estaing minue n'er que la guerre à me et une foble. Après avoir is conner les ouveres, voict que a volons et les flutes à fouer a acreecu plus reposant (...) tota Les variations ne sont pas Eperantes mais trompenses. nu è une telle entreprise, la mie réplique el ficace de la mile ne peut être que l'anion lesses pour baitre les coalisés

a guccrdime. a IJEAN LE LAGADEC.)

U LETTRE DE LA NATION

mus arez le bonjour... Il n'apparaissant pas abso-tent récessaire que le conseil la maistres s'occupe de cette lluire qui ne concerne que les lecters, ni que le président de la Rimbisque charge le premier amine d'une solution d'union. Valleurs, pourquoi chercher ce qu'esiste: les listes conduites ju jucques Chirac sont toujours auries à qui teut déjendre les berés à Paris contre l'alliunce aubo-communiste. C'est même aculo-communiste. C'est même Cound'hui la seule solution finon Toutes celles qui aurnient tottes ceres qui comments de mois cours il y a deux mois di permes, et ce ne soni pas seques larmes de crocodile permes de mois de mois de crocodile permes de crocodile permes de crocodile permes de mois de m vi ou la qui modifieront la mation. A toutes ces démarches i contremarches, nous répon tous gentiment : « vous avez le vous pour l'annour » comme on dit chez vous.

(PIERRE CHARPY.)

LE QUOTIDIEN DE PARIS miter les dégâts.

Le président de la République de la condamné à s'incliner de la condamné à portain premier ministre, saut le portaient lut être fatals, la condamné de la condamné por le retrait du chef du moins certaines le la part de forme et de fond capagne don: l'enjeu interesse la cette affaire dont les resident cette affaire dont les recites reque de se terminer dans les parties de la IV République. L'augment Barre y aura perdu la pagnité. M. G'iscard d'Estaing de la IV République. i plus de son autorité. On bientoi ce que M. Chirac. d'abait rien à perdre, y

les toits en ardoise les portes palières blindées

les murs en pierre de taille de 40 cm avec doublage

A LA SEIGNEURIE

74-78, avenue de Paris VERSAILLES

Bureau de veme ouvert sept jours sur sept de (4 h à 20 h). Tel. 95 226

jestions municipales ALPIS MA

Campai. — Information of the control condition was tel

condition and in the condition of the co dre en con Leire (Barri - Eine Sud-Quest). L'ad Campes, qui bisilie rang candidat, po

Le conveil the spirit of the s (Thering, printipal blique del berna de printipalique elliche elich public

O LE CONSESS. DE Le consisti dei del mir projet dei dei set lection de Process. privileges et minerale de Physiops, het de consiste 1918, plante, consiste 1918, plante, complication of the gradies of the gradies probable in the second of the membres. Lie Chante well, relatives à la A la especial du Cois A sea biens et avairs. h ses hiere it avers consummitations. All improveding according sent construction and life consenting and interesting and consuminations.

Parine of betterne than enterphone d Phonese of Is Cony DOC HARE-HU @ DE L'ENTREPRES

Le count des uties un projet de les coint ment d'un little sec Co tilles let ex dos Co blian for up for permettre um abote um sincide d'arrair che l'écondité d'arrair production de l'eminage l'autor de l'eminage l'autor de l'eminage l'autor de l'eminage l'autor de l'eminage de l'emin Le bline notice pour carement des traffic ces l'acquilles des plans

charges, strangeres, they steen out the steen or steen out the steen out the steen out the steen out they steen out they are the stranger out they are the are they are the are the are programmes states as tone demotion to tone of privater I do projet se famili registation de stipul thoughthe did progra systematican de live torial apparet et com timules an julius the

## plus d'urbanisme dandeli dans la capitale

dans la capitale

an ministre de la ville de particular de proposi dans un comment de proposi de contratt deux comment de proposi de contratt de comment de proposi de contratt d do la recherche, de la recherche denand det ces M Paristres On: manufacture on the second of t

in de la capitale le capitale et etenti de Pars moder décisions à de la capitale. Sente M. Comepatron des 10's

he an areal rose

THE STATE

M. MICHEL D'ON RECU PLACE DE VIII

me, les rentercer. Maria d'Omnan & de Valor de Marie de Commo de Valor de Marie de la d'aut tarre des moure M dorendlità alectis natura de poche **BOR BEDGER**E BRETTE, B M.: Malier Crouse Contract - 122 (27) 224 den gestrai (2)

## Minute: un affrontement sinde

Marie Taratanante さた。た Cyteke pro act The sea silety The property of the property o MAR PER MARKET STO AND THE RESERVE STREET, STREET the state of 12 MARCE & AME The second secon and desired all THE STATE OF THE S M 4 4 55"." police about .

--- ಪ್ರಾಕ್ಷಣವ m det -!!! M Strangarder THE PERSON NAMED IN bet de parties THE PART TORE M. D. Man L. mate de Det M. ".







#### élections municipales

M. LÉO HAMON ET LES CO-PRÉSIDENTS DU FRONT PROGRESSISTE SONT CANDIDATS A LA CANDIDATURE

4.

M. Léo Hamon, ancien ministre, sinsi que deux des trois coprésidents du Front progressiste.
MM. Debû-Bridel, ancien sénateur, et Dominique Gallet, négocient, dans le cadre d'un comité des gaullistes d'opposition, leur participation aux éventuelles listes d'union de la gauche. Ils désirent figurer sur une des listes d'un des figurer sur une des listes d'un des cinq secteurs de Paris où la ganche est sortante.

#### M. FISZBIN fait des propositions limitées aux gaullisies d'opposition

Mercredi 26 janvier, au cours d'une conférence de presse. M. Henri Fiszbin, secrétaire de la fédération de Paris du P.C.F., a indiqué qu'il proposerait ce jeudi à ses partenaires socialistes l'élargissement des éventuelles listes d'union de la gauche à des gaullistes d'opposition, des membres du P.S.U. et des personnalités indépendantes.

Le P.C.F. propose de faire une place à ces personnalités sur son

place à ces personnalités sur son propre contingent de sièges, mais uniquement dans les secteurs où uniquement dans les secteurs où la gauche n'est pas sortante. Il a fealement indiqué que, dans les cinq secteurs que détient la ganche, la tête de liste doit resterà da formation à laquelle les flecteurs ont décidé d'accorder la place majoritaire », c'est-à-dire le P.C.F. Ce point, a précisé M Piszbin, « ne souffre aucun marchandage v.

#### PARISIENNE DANS LA PRESSE

LE FIGARO : le nœud est noué « M. Chirac a beaucoup d'atouts a M. Chirac a beaucoup d'atouts parce qu'il a beaucoup de députés. Il va jouer son jeu. C'est la dure réalité de la politique. Il serait intolérable qu'il s'oppose ouvertement au président de la République. Mais il s'en garde bien. Comment le président de la République pourrait-il maintenant s'opposer ouvertement à lui? Le nœud est noué serré : M. Giscard d'Estaing voudrait bien le déaver. Mais il semble que M. Chirac soit plutôt décidé à le trancher. »

(JEAN D'ORMESSON.)

L'HUMANITE : une fable...

e M. Giscard d'Estaing a confirmé hier que la guerre à droite est une fuble. Après avoir fait donner les cuivres, voici que le chef d'orchestre élyséen invite les violons et les flûtes à jouer un morceau plus reposant. (...) C'est lui qui conduit toute la surprenantes mais trompeuses. Face à une telle entreprise, la scule réplique efficace de la gauche ne peut être que l'union partout pour battre les coalisés du giscardisme. »

(JEAN LE LAGADEC.) LA LETTRE DE LA NATION

vous avez le bonjour... I n'apparaissait pas abso-lument nécessaire que le conseil des ministres s'occupe de cette affaire qui ne concerne que les électeurs, ni que le président de la République charge le premier ministre d'une solution d'union. D'alleurs, pourquoi chercher ce qui existe: les listes conduites par Jacques Chirac sont toujours ouvertes à qui veut déjendre les libertés à Paris contre l'alliance socialo-communiste. C'est même aujourd'hui la seule solution d'union. Toutes celles qui auraient pu apoir cours il y a deux mois soni périmées, et ce ne soni pas quelques larmes de crocodile ver-sées ici ou là qui modifieront la struction. A toutes ces démarches et contremarches, nous répon dons gentiment : « vous avez le » bonjour » comme on dit chez nous. 3

(PIERRE CHARPY.)

LE QUOTIDIEN DE PARIS limiter les dégâts. « Le président de la République tait condamné à s'incliner de fait devant le coup de force de son ancien premier ministre, saut à provoquer une crise dont les effets pourraient lui être falals. Son souci n'est plus que de limiter les dégâts. Il est limite en désignant Jacques Chirac comme le fauteur de troubles. Il les limite en esperant que la médiation de Raymond Barre pourra amener non pas le retrait du chef du RPR., mais au moins certaines RPR., mais au moins certaines concessions de jorme et de jond de la part de celui-ci, dans une campagne dont l'enjeu intéresse l'eusemble de la majorité. (...) Ainsi cette affaire dont les re bondissements ont été spectacu aires risque de se terminer dans la meilleure tradition des cuisines Aectorales de la IV République. M. Raymond Barre y aura perdu sa virginité, M. Giscard d'Estaing un peu plus de son autorité. On saura bientôt ce que M. Chirac, que n'avoit rien à perdre, y aura gagné. »

#### ALPES-MARITIMES : les difficultés persistent au sein de la gauche

Cannes. — Les difficultés persistantes au sein de la gauche dans les Alpes-Maritimes laissent à penser que le département sera l'un de ceux où le pourcentage de listes d'union, dès le premier tour des élections municipales, restera le plus faible. Actuellement, sur cent soixante-trois communes, moins d'une quinzaine d'accords sculement ont été réalisés ou sont en voie de réalisation. Ils ne concernent qu'une seule des cinq villes de plus de trente mille habitants, Antibes, où le P.C. conduira me liste comprenant vingt-deux communistes et onze socialistes, face notamment à calle du maire sortant, radical, M. Pierre Merli, vice-président du conseil général des Alpes-Maritimes Pour Le Cannet et Grasse, la fédération socialiste a présenté « à titre conservatoire », en novembre dernier, une demande d'exception auprès du comité directeur du P.S., mais en continuant à discuter avec ses partenaires. Dans ces deux villes. I'mnuant à discuter avec ses parte-naires. Dans ces deux villes, l'im-possibilité d'aboutir à un accord provient essentiellement d'une mésentente entre socialistes et radicaux de gauche.

radicaux de gauche.

A Cannes, la gauche doi tprendre en considération la position personnelle du maire sortant, M. Bernard Cornut - Gentille, ancien ministre, député non inscrit des Alpes-Maritimes, contre lequel se présente M. Lucien Neuwirth, député (R.P.R.) de la deuxième circonscription de la Loire (Saint - Etienne - Sud-Est-Sud-Ouest). L'actuel maire de Sud-Ouest). L'actuel maire de Cannes, qui hésitait à être à nouveau candidat, pourrait constituer

De notre correspondant régional

une liste ouverte notamment à des syndicalistes sans qu'une liste d'union de la gauche ini soit liste d'union de la gauche ini soit opposée.

Nice les négociations entre le P.S. et le P.C. sont au point mort.
Les socialistes ont accepté sans difficulté que le P.C. détienne la majorité dans les trois secteurs de la ville. Ce qui implique qu'en cas de victoire de la gauhce le maire et le premier adjoint seraient communistes. Mais, en partant du principe qu'il a obtenu 34 % des voix de la gauche sur l'ensemble des consultations depuis 1972, le P.S. réclame une des trois têtes de liste a afin d'être présent à un certain aiveau de des trois tetes de liste d'ain a'erre présent à un certain niveau de la lutte politique. Il s'apit d'une position définitive sur laquelle nous ne transigerons pas a. a affirmé le secrétaire de la fédération socialiste, M. Jacques de Bengy, Le P.C. n'est pas disposé pour l'unstant à lui donner satispour l'instant à mi donner satis-faction.

Dans les neuf villes du département dont la population est comprise entre dix mille et trente comprise entre dix mille et trente mille habitants, le nombre d'accords se réduit à trois : à Cagnessur-Mer et à Vence où la tête de liste sera socialiste ; à Beausolell, où elle sera communiste. A Vallauris, où le mairie est déteme depuis trente ans par le P.C., les négociations paraissent définitiement rommes. Les socialistes tivement rompues. Les socialistes, qui réclamaient treize sièges sur vingt-sept au lieu des cinq qu'ils

détiennent dans la municipalité sortante, en ont obtenu neuf, et ils ont exigé sans succès le retrait, pour des raisons d'ordre personniel, de l'actuel premier adjoint communiste. Aussi ont-ils annoncé qu'ils constitueraient une liste séparée conduite par un adjoint socialiste sortant.

Les négociations n'ont pas davantage abouti pour le moment à Menton, Roquebrune - Cap -Martin, Mandelleu-La Napouls et Martin, Mandelieu-La Napoule et Saint-Laurent-du-Var. An cours d'une récente coufèrence de pre presse, répondant à une déclaration du P.C. (le Monde du 25 janvier). le P.S. a assuré que les désaccords existants provenalent du fait que les communistes refusalent de tenir compte de la « poussée » des socialistes aux dernières cantonales. Il a par ailleurs rejeté la demande de réunion des trois partis de la gauche au niveau féléral qui a été formulée déjà à deux reprises le 15 décembre et le 20 janvier par le P.C. « Nous pensons, a expliqué le secrétaire fédéral du P.S., que les décisions doivent se prendre localement, et nous n'accepterons de nouvelle rencontre cepterons de nouvelle rencontre que si le P.C. l'a jait précéder de propositions nouvelles et posi-tives. Nous le plaçons depart ses responsabilités : en jais ant trainer les négociations, il javo-cies la droite Sociations, il javo-cies la droite Sociations de porrise la droite. Son objectif seruit-il de constituer des listes sépa-rées ? C'est contraints et forcés

que nous nous orienterions nous-mêmes vers une telle situation.

#### **BREST**: la maiorité divisée

De notre correspondant

Brest. — La rupture est consom-mée entre M. Eugène Berest (R.L), maire de Brest. et M. Georges Lombard. sénateur (Union cen-triste) du Finistère et président de la Communauté urbaine, le de la Communauté urbaine, le premier ayant répondu par un « non » catégorique à l'autime appel à la ratson » que lui avait adressé, le 30 novembre 1976, le second, en vue de constituer une liste commune pour les élections municipales. Il refuse en effet de « constituer une liste d'union destinée à éclater à peine due et dont le seul noble but serait de jaire barrage à la liste socialocommuniste et de se maintenir coûte que coûte au pouvoir. » Il explique : « Les Brestois méritent un programme d'une autre dimension. Trop de conceptions me séparent désormais de M° Lombard pour envisager une telle union. »

Trois listes seront donc en Trois listes seront donc en compétition au premier tour : celle du maire, celle conduite jointement par le président de la communauté urbaine et M. Michel de Beunetot, député R.P.R. et conseiller général du Finistère et la liste d'union de la gauche composée de vingt-cinq socialistes, uninze communitées et trois memquinze communistes et trois mem-bres de l'Union democratique bretonne (U.D.B.).

des itstes sepa-traints et forcés
Toutefois, M. Berest amonce
qu'en cas d'échec au premier tour,
il ne se maintiendre pas. « Il n'est
pas question, affirme-t-il, de
connaître la situation de 1971

lorsque la liste de M. de Bennetot s'est maintenue, provoquant ainsi une élection triangulaire pour le le second tour : il conviendra democratiquement de s'incliner devant le choix qu'auront fait les

M. Berest considère que Brest, sacrifiée sur l'autel de la communauté, fait les frais de la poli-tique de M. Lombard, à qui il reproche une certaine « mégalo-monte ».

Pour M. Berest, qui irrigue à la fois la mairie et la présidence de la communauté, è û n'est pas possible que la communauté, dont le rôle devrait être uniquement technique, devienne une super-mairie et son président, auper - moute et son president, qui ne serait pas maire de Brest, un super - maire. Les Brestois, assure-t-il, ne veulent pas que leur maire, dans quelques années, soit réduit à célébrer des mariages et à organiser des réceptions. » JEAN DE ROSIÈRE,

LE PRESIDENT DU R.P.R. S'EN PREND AUX MAIRES

DE MARSEILLE ET DE TOULON

M. Chirac, qui présidera ven-dredi 28 janvier un meeting du R.P.B. à Marseille (salle Vallier),

déclare dans une interview ac-cordée au quotidien le Méridional-

la France: « Je renas hommage à

tous nos amis de la majorité d'avoir su oublier leurs diver-

En ce qui concerne Toulon, M. Chirac à apporté son « total soutien » à M. Aymeric Simon-Lorière, député R.P.R., qui s'oppose au maire sortant républicain indépendant, M. Arreckx, et à la gauche, et il déclare : « Aymeric Simon-Lorière a pris très courageusement la responsabilité d'assumer la succession d'un maire contesté à la fois pour sa gestion et dans sa famille politique, où il s'est d'ailleurs tardipuement fait accenter. »

ANGOULEME. - Contraire-

ment à ce que nous avions an-noncé sur la foi d'une dépêche d'agence dans le Monde du

25 janvier, aucun accord n'est encore intervenu entre les partis de gauche.

TULLE - La gauche présen-

tera une liste d'union, qui sera conduite par M. Pierre Pranchè

député communiste et sur laquelle

figurera M. Pierre Diederichs, se-crétaire fédéral du P.S. Aucune

des trois formations signataires

du programme commun ne dispo-

sera de la majorité des sièges

ANGERS — M. Jean Turc, ancien député indépendant, maire de la ville, a annoncé, mardi 25 janvier, qu'il sollicitera le renouvellement de son mandat a hors de toute préoccupation politique ». Cette déclaration fait suite à l'annonce de la candidature de M. Auguste Chupin, sénateur Union centriste (le Monde du 18 janvier).

personnalités ». — (Corresp.)

MAINE-ET-LOIRE

ment fait accepter.

CHARENTE

CORREZE

## Le communiqué du conseil des ministres

Le conseil des ministres s'est réuni, mercredi 26 janvier, au paiais de l'Elysée sous la présidence de M. Valèry Giscard d'Estaing, président de la République. Au terme de la réunion le communique officiel suivant a été rendu public :

• LE CONSEIL DE L'EUROPE Le conseil des ministres a adopté un projet de loi autorisant l'approbation de l'accord général sur les privilèges et immunités du Conscii de l'Europe, tait à Paris, le 2 sep-tembre 1949, ainsi que de l'accord complémentaire du 13 mars 1958, et des quatre protocoles additionnels des 6 novembre 1952, 15 décembre 1956, 6 mars 1959 et 16 décembre 1961, Ces accords, conclus en application de l'article 40 du statut du Conseil de l'Europe, sont destinés à assurer la sécurité juridique de cette institution, dont le siège est en Prance, et à fixer le statut de ses membres. Les dispositions qu'il pré-voit, relatives à la personnalité et à la capacité du Consell de l'Europe, à ses biens et avoirs, ainsi qu'à ses communications, aux privilèges et immunités accordés à ses membres, sont comparables à celles qui out été consenties aux grandes organicoles additionnels concernent les organismes rattachés an Consell de l'Europe et notamment la Commis-

droits de l'homme. UN BILAN SOCIAL DE L'ENTREPRISE

Le conseil des ministres a adopté un projet de loi relatif à l'établissement d'un bilan social de l'entre-

sion européenne des droits de l'homme et la Cour européenne des

permettre any chefs d'entreprise et aux salariés d'avoir périodiquement une vue d'ensemble des données sociales de l'entreprise an cours de l'année écoulée et des deux années précédentes. Ce document sera obligatoire dans toutes les entreprises privées ou publiques de plus de sept cent cinquante salariés, qui sont tennes de constituer un comité d'entreprise ou des organismes de représentation du personnel en tenant lieu. Les entreprises à établissements multiples devront établir un bilan distinct pour chaque établissement employant plus de sept sent cin-quante salariés. Le blian social comportera obliga-

toirement des Indications chiffrées sur l'emploi, les rémanérations et les d'hygiène et de sécurité, les autres conditions de travail, la formation, les relations professionnelles et les conditions de vie. En aurune façon, il ne se substituera aux obligations d'information et de consultation du d'information et de consultation du comité d'entreprise qui incombent actuellement aux employenra Chaque année, ce bilan sera soumis, ocar avis, au comité d'entreprise ou d'établissement, et les délégues syn-dicaux en recevront communication. II sera étalement adressé, sinsi dus l'avis do comité, aux actionnaires des sociétés par actions. D'autre part, le bilan social devra servir de base à la préparation des autres programmes socians que, dans certains domaines, les employeurs sont tenns de présenter. Les dispositions du projet ne feront pas obstacle à l'application de stipulations conven tionnelles qui pourraient être plus avantageuses pour les salariés. L'obligation de fournir un bilan social annuel et complet sera tanc-tionnée su mêms titre et selon les

mêmes dispositions que celles prevues pour le fonctionnement du comité d'entreprise. Le premier bilan social sera présenté dans le courant de l'année 1978. Ce texte aura l'effet d'une expétience en vrale grandeur et sur une large écheile.

(Lire page 30.)

LES EMPLOIS RÉSERVES Sur proposition du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, le conseil des ministres à adopté un projet de loi tendant à reconduire pour trois ans, au profit des inva-lides de guerre et des veuves de guerre, le bénéfice de la législation sor les emplois réservés dans les administrations de l'Etal, des collec tivités locales et des établissements publics, qui vient à expiration le 27 avril prochain. Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a indiqué que, depuis 1962, sur 46 980 emplois offerts au titre des emplois réservés, 20 000 l'ont été à des invalides de guerre et 3 28

■ LA COMMUNICATION . DES DOCUMENTS **ADMINISTRATIFS** 

à des veuves de guerre.

un projet de décret relatif à is communication an public des documents des administrations de l'Etat. L'accès du public aux documents admi-nistratifs n'était régi par ucun texte de portée générale. Si des textes particuliers impossient, dans certains cas, le secret, notamment en matière de défense nationale, ou dans d'autres cas permettaient la publication de certains documents, le doenment administratif que si un texte le prévoyait expressément. Un tel principe ne répond plus sux besoins des citoyens affectés, chaque jour davantage, dans les différents espects de leur vie quotidienne par l e s décisions administratives. 🛚 entraine une sterlisation d'informations ou d'études qui pourraient être utiles à la collectivité. Il est remis en cause par le développement de l'information et les exigences de la participation. Une commission pourvue d'une

dera, cas par cas, on selon les catégories de documents, les documents qui seront rendus publics. Outre le rdie incitatif que cette commissi jouera vis-à-vis des autorités respon-sables, elle facilitera le règlement des différends qui surgiront entre les services et les particuliers Elle pro-posera toutes mesures de nature à étendre le domains de la libre communication Placée anorés du premier ministre, alle pourta ini sounettre des difficultés qu'elle rencontrera dans sa táche Elle comprendra des membres du Consell d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, des représentants du Parlement, on universitaire et d onnaitte qualifiles.

[M. Lecat a soutigné que ce texte introduirait une véritable « révolution » et qu'il constituerait un élé-ment de progrès dans la démocratie

LE VOTE DES FRANCAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE Le ministre d'Stat, ministre de l'intérieur a présenté une commu-nication sur le vote des Français hors de França, lors des élections

législatives. Le Couseil des ministres, constatant que le nombre des Français établis à l'étranger qui se font inscrire sur une liste électorale est électeurs potentiels) et que leur participation lors des élections législatives est encore plus réduite (de l'ordre de 50 000), a examiné les moyens de facilitéer à aos compatriotes leur inscription sur leur vote lors des élections législa-

tives. Le gouvernement étudiers un projet de loi qui sdaptera aux élections législatives le système mis en place par la loi organique du 31 jan-vier 1976 relative à Pélection du président de la République. Il permettra sux Français de l'étranger de voter physiquement, s'lis le souhaitent, dans des centres de vote consulats. Il assouplira également, pour cette catégorie d'électeurs, les conditions du vote par procuration.

• L'EMPLOI DES JEUNES ET DES CADRES

Le ministre du travell a rendu compte des dispositions prises pour la mise en œuvre des décisions arrêtées par le conseil des ministres du 8 décembre dernier afin de taciliter l'accès des jeunes à l'emploi et de venir en aide aux cadres deman-deurs d'emploi. Ces décrets teront publiés demain jeudi : le premier permetiza de développer l'utilisation des contrats-formation et d'abais-ser de dix-sept à seize aus l'âge à partir duquel il est possible de bénéficier de ces contrats, dans les secteurs on l'apprentissage n'est pas actuellement organisé Le second provogata jusqu'au 31 décembre 1977.
l'octrol des primes d'incitation à la création d'emplois en faveur des jennes de moins de vingt ans, estic limite d'âge pouvant être prolongée pour tenir compte de l'accomplisse-ment du service national Cette mesure intéresse particulièrement l'ar-

Enfin, que circulaire sera publiée prochainement par le secrétariat d'Etat à la formation profession-Delle en sue de reconduire les setions de formation adaptées à la situation particulière de certains jeunes demandeurs d'emploi dont la formation professionnelle rencontre des difficultés.

S'agissant des cadres demandeurs d'empioi, une circulaire du ministre du travail et du ministre des finances a été publiée le 17 janvier dernier. Elle met en place un dispo-sitif destiné à l'aciliter la création d'entreprises industrielles ou artisanales nonvelles par l'octrot de gréts à long terme dans des conditions avantageuses. En outre, les bénéti-claires de ces dispositions contingecont de percevoir pendant siz mois mage. D'autre part, l'Agence natio-nale pour l'emploi ouvrira en 1977 deux agences spécialisées supplémendeux sgences spécialisées supplémen-taires en vue d'assurer une meilleure

mandes d'emplos en faveur des

Un projet de loi destiné à favo-riser l'accès des cadres privés d'em-ploi à la fonction publique, qui c été soumis su Conseil supérieur de chaine session parlementaire. Les administrations, les collecti

publics relevant de leur autorité ont été invités à déposer à l'Agence nationale pour l'emploi toutes leurs offres d'emploi. les relevant de laur autorité ont

EN ARABIE SAOUDITE

Le président de la République ment d'ensemble.

#### M. MICHEL BARBIER directeur

cat, admis à faire valoir ses droits à la retraite.

[Né en 1920 à Augicourt (Haute-Saone), engagé dans les Forces françaises libres durant la seconde guarre mondiale, diplômé de l'Ecole nationale de la France d'outre-mar, M. Barbier a occupé de nombreux postes en Afrique noire avant d'être intégré, en 1861, dans le corpe préfectoral Nommé secrétaire général du Loiret, il est, en 1965, conseiller technique au cabinet du secrétaire d'Etat à l'information. M Yvon Bourges, puis directeur du S.L.I.I., Bervice de liaison interministérielle pour l'information Préfet des Bautes-Pyréuées en 1968, de l'ârbe en 1972, M Barbier était depuis 1975 secrétaire du Comité national d'entraide aux réfugiés du Sud Est saistique.]

a moor su oudier leurs after-gences passées pour s'unir dans le combat contre l'homme qui a fait main basse sur la ville et pour rendre enjin Marseille aux Marseillais. (...) Il faut que les masques tombeni. Il En ce qui concerne Todon,

étá soumis au Conseil supérieur de la fonction publique, sera déposé au Pariement à Poccasion de la provités locales et les établis

• LA VISITE

informé le consell des ministres de la visite officielle qu'il a effectuée en Arable Saondite du 22 au 25 janvier, visite qui a soutigné la volonté de coopération des deux pays, tant dans le domaine politique que dans le domaine économique. A ce pro-pos. Il a noté le développement rapide de l'activité des entreprises françaises dans le coyanne saoudien, en pieto accord avec les anto-rités de ce pays. Il a relevé la communanté de vues des deux gon-vernements sur la situation écono-mique mondiale ainsi que sur la de Paris sur la coopération écono uni concerne la situation au Proche-Orient et la nécessité, dans les cir-constances présentes, d'entreprendre sans tarder la recherche d'un règle-

# des Journaux officiels

Le conseil des ministres a nommé mercredi 26 janvier M Michel Barbier, préfet, direc-teur des journaux officiels en rempiacement de M Roger Farat, admis à faire valoir ses droits

MARNE

REIMS. — Nous avions an-noncé dans le Monde daté 23-24 janvier qu'une liste d'union de la gauche était en place. Telle était: selon la direction du P.S., la situation samedi. Un nouveau conflit a surgi, lundi, et M. Claude Derycke, secrétaire fédéral du P.C.F., nous indique que l'accord n'est toujous pas conclu.

PAS-DE-CALAIS

BOULOGNE-SUR-MER. - La liste d'union de la gauche sera conduite par M. Guy Lengagne (P.S.). Kile comprend 19 socia-listes, 10 communistes, 2 radicaux de gauche, auxqueis s'ajouteront deux personnalités apolitiques qui seront choisies d'un commun acscront choises in commin ac-cord par les trois partis. Le maire sortant, M. Henri Hennequelle, ancien sénateur (P.S.), ne se représente pas.

VAR

TOULON. — Le comité local du P.C.F. « regrette profondément » la déclaration faite, mardi, par le vice-amiral Antoine Sangui-netti (le Monde du 27 janvier). netal (18 Monae du 31 janver). Ce dernier avait affirmé notam-ment que « les communistes pré-féraient perdre plutôt que de céder la tête de liste ». Le comité observe que les deux élus de la gauche, à Toulon, sont des communistes, ce qui « autorise [le P.C.F.] à diriger la liste d'union aux municipales, confor-mément aux accords signés ». Il rappelle qu'il a proposé au viceamiral de figurer sur cette liste à un poste d'adjoint aux questions militaires et regrette que « le comité directeur du P.S. aid-lancé unilatéralement sa candi-dature comme tête de liste de la

PRIME 9-11, RUE BENOIT-MALON. 92150 SURESNES - TÉL. : 772.91.92

> LE SPÉCIALISTE DE L'ORDINATEUR CONVERSATIONNEL

A LA SEIGNEURIE

74-78, avenue de Paris VERSAILLES

des prix sages

## Le P.C.F. hésite à réexaminer son propre passé

L'exemple du rapport Khrouch-tahev, présenté en février 1956, devant le vingtlème congrès du parti communiste d'Union sovié-

tique est, à cet égard, révélateur

M. Georges Marchais a expliqué, mardi, aux journalistes qu'il avait conviés à déjeuner que ce document avait, à l'époque, été communiqué par la délégation du P.C.P., à Moscott mais que celie-cl, conformément au souhait des

publiquement sur la possibilité de l'axistence d'une « dégénéres-cence » de la démocratie socia-liste en U.R.S.S. Et M. Pajetta

expliquatt, dans la même inter-view, que Molotov falsait pression sur le P.C.I pour qu'il désavoue Togliatti. Il ajoutait : « Nous avons alors mesuré l'ampleur des

réticences qui se manifestaient au sein du présidium du P.C.U.S. »

Si le P.C.F. avait jusqu'à pré-sent évité de faire la lumière sur cet épisode de son histoire, c'est

que l'option de son secrétaire général de l'époque, Maurice Thorez, fut tout autre et qu'il parut jouer, dès le départ, Molo-

tov et les opposants à Krouch-tchev Jean Pronteau, à l'époque membre du comité central du

P.C.F., aujourd'hui membre du comité directeur du P.S., rappor-

tait dans le même numéro de

tait dans le même numéro de Politique-Hebdo qu'ayant eu connaissance en mars 1956, lors d'un voyage en Pologne, du texte du rapport Khrouchtchev, il avait interrogé à son retour Maurice Thorez. Celui-ci lui aurait répondu : « Souvieus-toi d'une chose : ce rapport n'existe pas D'ailleurs, bientôt, il n'aura jamais existé. Nous ne devons pas en tentr compté. »

en tenir compte. »
Vollà pourquol, pendant vingtans, la direction du P.C.F. a nie avoir en connaissance du texte. Dans un premier temps. Thorez était hostile à la politique de déstalinisation de Khrouchtchev; dans un deursième temps. P.C.

dans un deuxième temps, le P.C.

pool lasser south at sell de leur formation ce débat histori-que puisqu'ils ont cû leur promo-tion au sein de la direction du P.C.F. au demier grand « procès stalinien » au sein du mouvement

communiste français qui, en 1961, aboutit justement à l'élimination

des éléments « pro-khrouchtché-viens » (notamment MM. Servin

UN MAGAZINE POUR ADOLESCENTES

Le petit monde de « Jacinte »

paraît-il, les doigts de ne pas y avoir pensé plus tôt. Le titre

prénom familier. Une note au

bas du premier éditorial (- toute

a tôt fait de mattre sur la bonne

piste : li s'agh, blen sûr, de la

deuxième fille de M. Giscard

d'Estaino. La formula ensulte :

à mi-distance de Seventeen. . le

magazina préféré des jeunes

Américaines », et de Elle. Avec

quelque chose de plus sophis-

tique que le premier et de mieux

adapté à des adolescentes (fu-tur métier, job d'attente) que le

Des recettes éprouvées de

marketing ont été utilisées pour

le lancement : aux mille pre-

plate a offert un voyage ou un

flacon d'eau de toilette. A ces

- happy few - a été aussitôt

adressée une carte (barrée de

Jacinte », avec le titre de « col-

laboratrice immédiate = de la

Après quelques numéros, la

victoire était acquise. Elle fit

l'objet d'une plaquette minu-

tieuse et triomphante adressée

sux annonceurs : aux trois quarts lycéennes et étudiantes,

les lectrices étalent issues pour

deux tiers de la grande et

moyenne bourgeoisie. « Adhé-

rédactrice en chef.

m'ères lectrices convaind quatre amies de s'abonner. Ja-

M. Georges Marchals a libertés et à la démocratie dans condamné sans ambiguité, mardi les pays d'Europe de l'Est, les 25 janvier (le Monde du 27 jan-communistes français ont perdu vier), la politique menée par le gouvernement tchécoslovaque, évoquant à cette occasion les risques de résurgence du stalinisme. Le P.C.F. ne se contente plus de condamnations ponctuelles de tel ou tel fait : il commence à porter un jugement sur les mécanismes, à proposer à ses militants une vision globale des évolutions en cours dans les pays d'Europe de l'Est. Le progrès est sensible et important et traduit la profondeur du processus de réexa-men qui est engagé au sein du mouvement communiste français. Un certain nombre de militants éprouvent d'ailleurs un désarroi réel devant ce changement d'éclairage radical. D'autant que, parallèlement, la direction de leur formation accepte de lever le voile sur certains aspects, encore mar-ginaux, du passé du P.C.F. C'est ainsi que, vingt ans après, elle reconnaît que Maurice Thorez avait eu connaissance, sous le sceau du secret, du rapport de Khrouchtehev d'en on çan t les crimes de Staline.

tral de son parti présenté en mai 1975 et largement consacré au stalinisme, M Georges Marchais avait d'allieurs expliqué qu'en ce domaine il ne faudrait pas a semptierneillement montrer des dest les seules acces montres des dest les seules par conseniers.

lisme ».
Ce qui fait problème dans la démarche actuelle du P.C.F. et crée une sorte de dichotomie, c'est que, s'il accepte d'approfondir son analyse de la réalité des pays d'Europe de l'Est. il ne consent pas à s'intégrer comme élément aetif dans l'univers com-muniste durant la période stali-nienne. L'attitude adoptée, et

DEUX CONGRÈS A L'EXTRÊME GAUCHE

#### Le P.S.U. et la Lique communiste révolutionnaire tentent de surmonter leurs divisions internes

L'extrême gauche va suivre avec attention, jusqu'à dimanche soir 30 janvier, le déroulement de deux congrès qui, chacun à sa façon auront pour elle une grande importance. Le premier est celui de la Ligue communiste révolutionnaire (trotskiste), qui commence ce jeudi 27, à huis-clos. à Paris Le second est le congrès national du P.S.U. qui s'ouvre vendredi matin 28 janvier à

61 différentes que solent les deux formations, leurs délibé-rations auront des traits com-

Les deux congrès se réunissent à un moment où l'extrême-gauche tout entière s'interroge sur le sens et les moyens de son combat politique et sur la réalité d'une « crise du militantisme », voire d'une « crise du gauchisme ».

Une chose est sûre : le P.S.U. comme la L.C.R. comnaissent actuellement de profondes diviactuellement de profondes divi-sions internes. Sans doute celles-ci sont-elles plus prononcées chez les amis de M. Alain Krivine que parmi les socialistes unifiés, et surtout plus significatives numériquement. La L.C.R. tra-verse une période particulière-ment sombre, et des sections entières (Rennes, Toulouse), ou de fortes cellules (à Marseille en particulier). Pont guittée Dans particulier), l'ont quittée. Dans les deux cas les congrès seront dominés par ces problèmes

Au-delà de leurs divisions, le P.S.U. et la L.C.R. voudraient offrir à l'ensemble de l'extrême gauche une stratégie pour les élections municipales et législa-tives, mais aussi dans la perspective d'une victoire de la gauche. Les deux organisations présentent des analyses absolument diver-gentes mais contestées « de l'In-térieur » par leurs minorités res-pectives. Une vive concurrence oppose en outre les trotskistes aux socialistes unifiés vis-à-vis de nombreuses petites organisations qui, sans être directement poli-tiques, mènent en direction des immigrés, des soldats, des « mi-norités nationales » ou des femmes, une action s'inspirant des réflexions et des méthodes de l'extrême gauche.

La Ligue communiste révolutionnaire va voir s'affronter, au cours de son deuxième congrès, au cours de son deuxième congrès, les représentants de quatre tendances, désignées par des lettres, dans les longs débats préparatoires qui ont eu lieu au sein de la formation trotskiste. La tendance de la direction sortante est la tendance D; elle-même n'est pas homogène, et différents sondages effectués parmi les militants semeffectués parmi les militants sem-blent indiquer qu'elle n'était plus majoritaire à la veille de l'ouverture du congrès.

l'ouverture du congrès.

Le tendance A rassemble les opposants habituels à l'équipe de M. Krivine; celle-ci les qualifie volontiers de « trotskistes dogmatiques ». Cette minorité a fusionné avec les partisans du texte C, également considérés comme des fidèles inconditionnels de l'œuvre de Léon Trotski, et liés à ses disciples américains du Socielier disciples américains du Socialist Workers Party. Cette fusion a été refusée par une partie de la ten-dance A, en désaccord avec l'analyse de la minorité C, favorable à l'unité d'action avec le P.C. et le P.S. Les adversaires de la fusion ont constitué une nouvelle ten-dance (E), qui se propose surtout d'intervenir par des amendements. Enfin, une petite minorité, qui se veut résolument « ouvrière », a pose de quelques soutiens en

Malgré ces divisions — dont le quotidien de la L.C.R., Rouge, a rendu compte — la direction sortante aborde le congrès avec l'espoir que ses propres textes, diment amendés et complétés, pourront finalement faire prévaloir les grandes orientations poliloir les grandes orientations politiques suivies jusque-là par la

toute timidité, il n'en va pas encore de même avec leur propre histoire. Dans ce domaine, la direction du P.C.F. reste vigilante et ne progresse que pas à pas. Dans un rapport au comité cendu doigi les seules pages notres de l'histoire glorieuse du socia-

ceannait que Maurice Thorez illustrée notamment par l'intervait eu connaissance, sous le 
ceau du secret, du rapport de 
chrouchtchev dénonçant les 
rimes de Staline.

Si, vis-à-vis des atteintes aux illustrée notamment par l'intervention de M. Jean Kanapa lors 
du débat des « Dossiers de 
l'écran », consiste à cantonner le 
P.C.F. dans le rôle d'un spectateur abusé, alors qu'il fut aussi 
un partenaire actif.

Ligue. Notamment sur la stratégie d'union et de « recomposition » de

l'extrême gauche (le Monde du 26 janvier). 26 janvier).

Quant au P.S.U., il acorde son dixième congrès national avec les divergences internes qui se sont déjà manifestées depuis les choix opérés par la majorité à propos des élections municipales. Les 9 et 10 octobre dernier, un conseil national réuni à Joinville-le-Pont avait confirmé ces choix — une stratégle d'union avec les partis signataires du programme comstratégie d'union avec les partis signataires du programme commun, n'impliquant pas l'adhésion à ceiul-ci — et avait permis de chiffrer assez précisément l'importance des trois principaux courants. La thèse de la direction avait recueilli 66 % des mandais —, après, fi est vrai, l'adoption de nombreux amendements; le texte B, favorable à la constitution de listes d'union du courant révolulistes d'union du courant révolu-tionnaire, et soutenu notamment par les socialistes unifiés issus de l'ex-Alliance marxiste révolution-naire (trotakiste), en avait re-cuelli 19 %; 15 % des mandats, enfin, étaient allés au texte C, d'inspiration résolument « hasiste» et autour duquel s'étaient regroupés ceux qui mettent en cause les « pratiques autoritaires et centralistes » de la direction.

Depuis la réunion du conseil national, les positions respectives se sont durcles sans vraiment évo-luer numériquement, bien que la tendance ait enregistré de légers progrès. La direction sortante dolt cependant s'attendre à ce que sa stratégie « unitaire » fasse l'objet de très vives attaques de la part d'une minorité qui assure cepen-dant ne pas envisager la scission.

**JEUNESSE** 

« Décontractée » ou bien « bon

chic bon genre », elle est de

toute manière - parfaite de la

pointe des cils aux mocassins »,

bronze en luin, débronze - en

beauté - en ceptembre, aménage

les dix mêtres carrés de sa chambrette en vraie malson - où

tout est à sa place -, refuse

l'esclavage de la mode mais

choisil avec soin ses « dessous

sportifs =, skie en hiver, vayage

de sa politrine « de star » ou de

ses seins trop petits, bret est

partout, et en toute occasion,

« indépendante », « bien dans sa peau =, = entreprenante = et = informée +.

Ce portralt est aussi une re-

cette. Celle qui a servi, en octo-

bre 1975, à lancer Jacinte, un

mensuel pour adolescentes, vendu sujourd'hui à queique

Fille sînée du groupe Média,

Jacinte a depuis ceptembre 1976 un frère cadet, Entants maga-

zine, qui connaît, lui aussi, un

beau succès. Le groupe est une

société à responsabilité limitée au capital de 250 000 F, détenue

pour un quart par sa gérante unique, Mma Elisabeth Lefebyre,

pour un cinquième par Europe 1

et par deux publicistes et un

La recette du auccès de

Jacinte est tellement simple que

603 CONCULTERIS SO MORGENT.

170 000 exemplaires.

en été, ne fait pas de complet

## La communauté juive de France définit la nature de son «lien vital» avec Israël

Le Conseil représentatif des institutions jui-ves de France (1), que préside M. Alain de Rothschild et qui regroupe l'ensemble des organisations juives de notre pays, a adopté, le 25 janvier, une véritable charte de la communanté juive dans la cité. Ce document, approuvé par toutes les tendances du CRIF (politiques et religieuses), de la droite à l'extrême gauche incluse, est le premier de cette importance publié depuis la guerre.

P.C.F., à Moscot mais que celie-ci, conformément au souhait des soviétiques, a gardé le secret. Il ajonte que les Italiens et les Chinois, qui étalent dans le même cas, ont adopté une attitude analogne. (D'après les déclarations de M. Santiago Carillo, le parti communiste espagnol avait lui aussi été informé du contenu du rapport.) Le secrétaire général du parti communiste italien, Togliatti, en avait, pour sa part, référé à son bureau politique ainsi que l'a précisé M. Pajetta, membre de cette instance, dans une interview publié par Politique - Hebdo, daté 11 et 17 mars 1976. Les communistes italiens, avaient d'ailleurs et non sans débat houleux, cherché à tirer les conséquences de ce document ce qui avait conduit leur secrétaire général à s'interroger publiquement sur la possibilité de l'arriet se désenters. Dans le débat national qui do- de son appartenance à un groupe mine la vie politique française, la Communauté juive de France en-tend préciser ses aspirations permanentes ainsi que ses préoccu-pations spécifiques d'ordre moral et politique.

et politique. Communauté originale, elle croit avoir un devoir à remplir : contribuer par sa voix, associée aux autres voix françaises, à nourir la diversité du libre débat politique en exposant les options qui découlent de la composante juive de son identité.

Juive de son identité.

Séculairement enracinée dans ce pays et établie dans tout l'espace français, la Communauté fuive de France a acueilli en son sein, par vagues successives, les individus, les familles, des collectivités entières que chassaient l'intolérance, la persécution et les vicissitudes de l'histoire. Culturellement et socialement diversifiée lement et socialement diversifiée, elle est d'autant plus soucieuse de sa cohésion et des liens de solidarité qui unissent tous ceux qui se reconnaissent en elle.

Sans prétendre à aucun magistère neulture cons caux en contribue cons ca substituer.

tère politique, sans se substituer à la responsabilité personnelle de chacun de ses membres, la Com-munauté juive organisée se refuse munauté juive organisée se refuse à agir comme un groupe de pres-sion partisan et elle désavoue à l'avance tous ceux — formations, groupements ou individus — qui, libres de combattre pour leurs convictions, crofraient abusive-ment pouvoir se réclamer d'elle ou s'exprimer en son nom C'est sous l'égide du Consell par sessentatif l'égide du Consell représentatif des institutions juives de France (CRIF) que la présente décla-ration a été élaborée, discutée et adoptée.

#### L \_\_ JUSTICE ET LIBERTES.

La justice, la justice sociale en particulier, a toujours été pour les juifs une obligation catégorique et le fondement même de la et le fondement meme de la liberté, de la paix sociale, de la légitimité des pouvoirs. Sa recher-che passionnée implique la pro-tection des faibles, des déshérités et des étrangers, la volonté de promouvoir l'égalité des chances et la créativité propre des indi-vidus et des groupes vidus et des groupes

Instruite par sa tradition mo-rale et par son expérience ancienne et renouvelée de la per-sécution et du malheur, la Comdans un deuxième temps, le P.C.
n'a pas voulu mettre en cause son
ancien seurétaire général. Il faut
d'ailleurs reconnaître que des
hommes comme MM Georges
Marchais et Roland Leroy sont
particulièrement en porte-à-faux
pour laisser s'ouvrir au sein de secution et du maineur, la Com-minauté juive de France proclame son engagement à défendre en toutes circonstances les valeurs universelles qui concourent à la dignité des personnes et des col-lectivités et à préserver leur besoin d'identité. Elle confirme sa ferme pertientient à la défense des participation à la défense des droits de l'homme et de l'égalité des citoyens dans la vie politique, économique et culturelle, confor-mément à la Constitution et aux

THIERRY PFISTER. | quence, faire l'objet d'une quel-conque discrimination en raison

rant totalement à leur maga-

zine -, elles étaient - de bonnes

consommatrices -, possédant - en grande quantité les produits

d'hygiène et de beauté les plus

divers - : shampooings (97,2 %),

eaux de toilette (88,1 %), déc-dorants (81,4 %).

Ce portrait serait incomplet

le aux grands débats de ce

si était omise la part minime -

mais réelle - consacrée par

temps. A la psychanalyse, par

une adhésion sans réserve aux

thèses du professeur Debray-

Ritzen, farouche pourfendeur de

Freud. A la réforme universitaire

folia veuve de cinquente et un

ans . A la secte Moon, victime

d' - une abusive campagne de

presse ». Aux émeutes de So-weto, où Jacinte vit » la main

Un tantinet xénophobe — au point de fuir les quartiers de

Marsellie rappelant trop - le cœur de Marrakech - elle

affiche un féminisme relsonna-

ble, rendant hommage à George

Sand mals retrouvant des ré-

flexes ancestraux pour - séduire son copain préféré avec deux

menus . Ainsi va le petit

BERTRAND LE GENDRE.

★ Jacinte, 22 bis, rue des Volontaires, 75015 Paris. Téléph. 734-16-45.

monde de Jecinte.

du K.G.B. soviétique ..

donné l'intérêt de ce texte de référence, nous le reproduisons intégralement. reprise ne saurait être soumis à un a boycottage » sans bénéficier de la protection résolue des pouvoirs publics. Condamnant avec déter-mination toutes les formes de ra-cisme et d'oppression, la Commu-nauté juive de France proclame le respect des différences socio-culturelles et leurs libertés d'ex-

Les juifs de France attachent une importance particulière aux conditions concrètes de l'exercice des libertés publiques garanties par la loi : liberté de conscience de culte et de pratique religiense, liberté d'association, liberté d'opinion d'expression et de liberté d'association, liberté d'opinion, d'expression et de presse,
liberté d'enseignement, liberté de
circulation et de correspondance,
neutralité dans l'enseignement
public, respect de la vie privée.
Ces libertés fondamentales doivent être assurées concrètement
sur le plan de la vie quotidienne
dans les textes réglementaires,
dans les pratiques administratives
et professionnelles.

11. — PRESENCE DII IIIDAISME

II. - PRESENCE DU JUDAISME.

Dans l'esprit du pluralisme des traditions, des croyances et des orientations, le judaisme, sous tous ses aspects, doit pouvoir s'exprimer pleinement au sein de la communauté nationale. Les grands moyens d'information doivent lui fournir, au même titre qu'aux autres composantes de la société et de la civilisation françaises, des possibilités d'accès à leurs propossibilités d'accès à leurs pro-grammes et à leurs tribunes pour présenter ses vues et ses apports et exposer ses problèmes. Au regard de la nation, le pa-trimoine spirituel, historique et

trimoine spirituel, historique et culturel du judaïsme doit être re-connu; sa contribution à la culture française et universelle rend légitime l'enseignement, dans le cadre de l'éducation nationale. de son histoire, et notamment celui de l'holocauste.

#### III. - LIENS AVEC ISRAEL

Un attachement de près de qua-tre mille ans lie l'âme juive à la terre d'Israël et à Jérusalem. Ce lien historique, spirituel et vital explique que la Communauté juive de France reconnaisse en Israël l'expression privilégiée de l'être

Toute menace à l'existence de l'Etat d'Israel est vécue par la communauté juive comme une atteinte à son intégrité, à sa e mémoire collective». à sa foi, à son espérance, à sa dignité. Cette réaction naturelle d'une communauté dont le destin a été et est encore trop souvent menacé de par le monde s'inscrit égale-

#### « LA SÉCURITÉ D'ISRAEL NE PEUT VENIR QUE DE LA PAIX»

#### déclare M. Giscard d'Estaing à « Tribune iuive »

M. Giscard d'Estaing a accorde, le 19 janvier, au rabbin J. Grunewald, directeur de *Tribune juive* hebdo. une interview reproduite par l'hebdomadaire dans son dernier numéro. Le président y déclare notamment, après avoir noté que « les points de vue des Européens sur le Proche-Orient se sont sensiblement rapprochés. »
« Je suis convaincu que la sécu-rité d'Israël ne peut venir que de la pair. [Elle] ne peut pas résul-ter d'un équilibre dans la prépa-ration de la guerre. Tout noire effort, mal compris d'ailleurs, est un effort pour la recherche d'une juste paix globale Je pense que cette juste paix globale est possible. J'oi noté un certain nombre de travaux, de prises de position, et je m'aperçois qu'à l'exception d'un ou deux problèmes qui sont un attet très difficille qui sont en attet très difficille qui sont en attet très difficille. en effet très dissites, et je citerai par exemple le problème de Jérusalem, une paux juste, globale el éfjectivement garantie est beaucoup plus proche qu'elle ne l'a été dans d'autres situations ou fant d'autres situations ou dans d'autres régions du monde. dans à duires regions au monde.
Dans un système de garantie, il serait normal que l'Europe s'engage, et la France notamment s'engagerait. Cela peut représenter au niveau de la sécurité d'Israël un élément très impor-

tant a

M. Giscard d'Estaing a dit encore avoir joué un rôle « que je considère comme décisif » dans la conclusion de l'accord germanopolonais de 1975, par lequel le gouvernement de Varsovie s'est engagé à autoriser plus de cent mille Allemands de Pologne a s'installer en République féde-rale: « Nous n'en avons pas parle en public, 2-t-il dit. Je m'en suis entretenu en tête à tête avec le gouvernement polonais et les gens d'Allemagne tédérale. Nous carions fait une campagne d'opi-nion publique, je ne suis pas sur que nous aurions facilité la solu-tion du problème »

ment dans l'exigence de justice et d'émancipation des peuples qui constitue l'essence prophétique du

il tente de définir la façon dont le judaisme français désire être perçu par la

communauté nationale. Il proclame la spécifi-

cité des juifs et revendique pour eux « le droit

à la différence », tout en précisant la nature

« des biens vitaux » qui unissent les juifs à Israël. Le CRIF veut enfin protèger la commu-

nauté juive de France contre un « électora-

lisme sans gloire et sans lendemain ». Etant

C'est sur ces impératifs éthiques et historiques que la Communauté juive de France fonde son droit puive de France rome son droit à attendre de tout gouvernement, français qu'il soit fidèle à la vo-cation profonde de la France en s'attachant à faire prévaloir les principes de la morale internatio-nale sur les intérêts matériels im-médiats et qu'il rompe avec une nolitique qui, par prises de politique qui, par prises de position et des votes ambigus sur position et des vôtes ambigus sur le forum international, aboutit à soutenir et à encourager des Etats et des organisations dont l'objectif réel est la destruction d'Israël en tant qu'Etat souverain.

Seule une nouvelle politique d'équilibre et d'amitié à l'égard d'Israël, comme de tous les peuples de la région, est de nature à renforcer à la fois les chances de la paix et l'influence de la France.

#### IV. - SOLIDARITE CONTRE LA VIOLENCE.

Toutes les formes de terrorisme Toutes les formes de terrorisme visant des innocents, et en particulier la prise d'otages, ne sauraient trouver aucune justification. Toute attaque dirigée contre la vie ou la liberté de personnes doit être absolument condamnée comme un crime contre l'humanité

Seules la mise hors la loi du terrorisme et une solidarité effec terrorisme et une solidarité effec-tive dans sa répression par toutes les nations civilisées peuvent faire reculer ce fléau qui annihile tou-tes les conquêtes de la liberté et du droit et qui risque de conduire notre civilisation vers l'abime. V. - SOLIDARITE CONTRE LES

#### PERSECUTIONS.

La Communauté juive de France affirme la pleine légitimité de ses liens avec toutes les autres com-munautés juives du monde, indépendamment du régime politique et social dans iequel elles vivent. Guidée par un souci élémentaire d'humanité et au nom même du génie de la France, elle est en droit de réclamer l'intervention du gouvernement et des responsables politiques français en faveur des communautes français en faveur des communautes juives de pays de l'Europe de l'Est et de certains pays arabes et en faveur de toutes celles à qui seralent contestés la liberté reli-gieuse, culturelle, la liberté de conscience et le droit à l'émi-La préoccupation de l'existence,

de la sécurité et du développement de l'Etat d'Israël, ainsi que du sort de toute la communanté juive menacée dans le monde d'une part, la transmission des valeurs luives par l'anseignement et l'éda Juives par l'enseignement et l'édu-cation d'autre part, sont de la responsabilité fondamentale du judaisme français. Le conseil représentatif des institutions jui-ves de France (CRIF) et l'ensem-ble de ses organisations membres mettront tout en œuvre pour que ces données politiques, spirituelles, affectives, clairement exposées au gouvernement, aux élus de la nation et à l'opinion publique, solent comprises et reconnues par tous.

Conscient de la diversité d'opi-Conscient de la diversité d'opi-nions et de situations des juifs de France, le CRIF entend res-pecter et faire respecter leurs libres options individuelles, mais libres options individuelles, mais il tient aussi à affirmer avec force les lignes de cohésion de la Communauté julve de France, sa fidélité à son identité historique et morale, à ses épreuves, à sa foi inaltérable en une société plus juste, plus solidaire et plus pacifique. (1) 45, rue La Bruyère - 75009 Paris.

#### La population juive mondiale

#### LA RÉGION PARISIENNE DEVAKCE JÉRUSALEM L'Agence télégraphique juive

L'Agence télégraphique juive signale une étude de « l'American Jewish Year Book », dont l'édition pour l'année 1977 vient de paraître, dans laquelle la population juive mondiale est estimée à 14 145 800 personnes, en augmentation de 36 000 par rapport à 1976; le judaïsme mondial est, pour 48 %, cocentré en Amérique du Nord, la population juive des États-Unis. pulation fulve des Etats-Unis. avec 5 845 000 personnes, étant la plus importante. En Israel seraient recensés 2 953 000 juifs.

Il y aurait en Europe 4 850 345 juifs, dont 2 686 000 en Union soviétique, 550 000 en France et 410 000 en Grande-Bre-

L'Agence juive souligne qu'il y à plus de julis dans la région parisienne qu'à Jerusalem.

## Polynésia

## in nouveau projet de ste " soumis aux élus loca

le gouvernement a décidé de sommettre un Parles le gouvernement la raillication d'un mouva le gession de printemps, la raillication d'un mouva le moire d'outre-mer de la Polynésie france. le session de printemps, la raunication d'un monve le session de printemps de la Polyadsie française. Il lernoire Courre-mer de la Polyadsie française. Il lernoire de l'opinion et des chia la pouvoir encances de l'opinion et des chia la pouvoir encances de l'opinion et des chia la pouvoir encliains soubaitent pouvoir debloquer la attaction politains soubaitent pouvoir debloquer la attaction princire. Depuis le 10 juin 1975. L'Assurable poli-princire. Depuis le 10 juin 1975. L'Assurable poli-princire. Cocupée par les autonomistes, qui recla de contraction de la company 
mion.

Ans souhaite que le ralliement de l'eppenifich et les souhaite à celui-ci d'être accepté par une la primere à cerritoriale, avant d'être souhait au li lissemblée territoriale, avant d'être souhait au li lissemblée

projet de la projet de la neurona de transcribante de la poisson de la p 

menan qua l'autonomie me gianterio préparatoire à ignitaire. 1E qu'is représentent de lensemement et de la . Pas lesalin serent respon-

in locally second respon-ie consider autres aspects industrictive, par le tra-ma de Conseil de gouver-micamoné de membres de plue territoriale. Au sein compel le rouverneur, re-man de la France, pendra inti de vote.

ne great interviennent les similar lesquelles le goumen sunt le foire échapmenteu statut à la dynade management. Si - le remarks to droit de remarks remarks to consent de gouverneremarks de laimenistration. sizal ent théoriquement imie mak ik ne sont pas zavimnistrations relevant

is competence. Is ne sont

and conseller lechnique représentant du position de la formation de la françaix à Décidion qu'un pouvoir de la formation de la Sans doube est as a projet out preventant ; cons des énis. Le grand souhaiterait que courait mistes et grand entrepart les particulais sont proposés et permetas sont proposés et permetas sont proposés et permetas accord preparatione. En accord preparation de la particular proposés de la particular proposés de la particular proposés de la particular de la particular de la particular de des sous proposés de dissolution de la particular de dissolution de la particular de la partic

trationa interession. En refus de leur part, Paris de laisser l'Assemblée in aller à son terme et de poser, avant celui-ci (ce plique done cans doute a ruation des locaux). It tel qu'il est. L'approbation tel qu'il est. L'approbatio
rait alors être acquise à
courte majorité, les gouves
taux disposant, jusqu'à
ordre, d'une voix de plus q
adversaires au sein de l'ai
polynésieure, Le Parlemer
çais serait à som tour ;
projet lors de sa seus
printemps. projet lors de sa sessi-printemps.

Cette décision de faint le projet quoi qu'il arrive gne-t-elle d'anné fermade r laisse-t-elle, en dépit des rences, la place à une s tion? Il semble bien deuxième éventualité puis deuxième éventualité puis

admise — encore que le récent incite à la prudic dans la mesure où Paris souhalter la verme de Mi ford et Flosse, une foi auront pris commissionere jet et consults leure sind NOEL JEAN RÉSESSE

#### Nouvelle-Calédonie

## rise politique n'est pas rése

Correspondance ant - Sin semaines après for en Nouveile-Calédonie mi commissaire, M. Erian,

pos sulle un mémbrandu partis locant de la majori sidentielle », féclarati, m jauvier, M. Langue, présid l'Entente démocratique et (apparentée R.L.), conseille nomique et moisi et ma Nouméa dépais dix-neuf ane d'une mission d'un mois de aucun élément nouveau amer de prévoir la fin de la politique. La subvention deme demandee par l'Assem-tentoriale lors du vote du A le 6 janvier, ne sera pas suie Et les partis locaux de ajurié presidentielle n'ont buré de réponse à l'ultima-contou dans le mémoran-lairess au convernement en Noumes depois dit neuf

Le 14 décembre. Enter
motratique et aoctale,
dé mo cr a tique de sociale,
de mo cr a tique de sociale,
de mo cr a tique de la poisse de l'Unité canaque adressale
document commun au goument le Monde du 22 décembre.
Us réclamaient dans l'inon
une aide financière, la de l'industrialisation et la
en consistentiale de la
problèmes économique de problèmes économique de points
toute des méstales à la
cipation des parties nation
toute discussion fonigétais
conséquence, ils se sont si content dans le mémoranlairesté au gouvernement en
lairesté de l'opposition autolairesté de l'opposition autolairesté qu'il ne participerait pas
lairest cadre institutionnel
lépar le Parlement français
l'épar le Parlement français
l'épar le Parlement français
l'épar le Parlement français
l'épar le Parlement 1977 lors du
l'estement de l'Assemblée
lairesté au suffrage universel
lairesté de 1977 équilibré par
la l'estat ne peut être
l'esteutoire. Dans l'hypola l'institute d'une subla de l'estat ne peut être
l'esteutoire. Dans l'hypol'all institute d'une subl'all inst consequence, ils se sont at lors du vote du budget le-vier. Le viouveau statet Nouvelle Catérionie a été de favorablement par cet qui y voient une a récle a mie de postion.

a de l'Etat ne peut être de l'accutoire. Dans l'hypode son application par du y voient une a réelle me de son application par du y voient une a réelle me de directe qui a été reponsée le hant commissaire, la l'action au problème buddite in vote de l'assemble de la torie de le raison de la loi Debré qui transpar de la loi Debré qui transpar de la loi Debré qui transpar de l'ente l'enseignement privé aux par le ministère de l'anamis aux intéresses en del l'enseignement privé aux intéresses du la sur la ministère de l'anamis aux intéresses du la sur la maintaine de l'entere de l'anamis aux intéresses du la sur le ministère de l'anamis aux intéresses du l'est de l'accut de l'anamis aux intéresses du l'est de l'accut de l'anamis aux intéresses du l'est de l'accut intraique a été distribre une décentralisation form L'Etat conserve la majorit ponnoire et la mainment richesses calédoniemes a ligné M. Alein Bernet, sei genéral du parti socialiste i puté Rock Pidjot, non depuis sur distribution de l'étate de l'Union implification de l'Union de l'étate de l'Union progressate et le litte de l'Union progressate et la l'Union progressate et l'Union progressate de l'Union progressate de l'Union progressate de l'union de les maisses de le utembre de l'étate de l'état de l'enseignement privé à ciale, qui ritoire au ritoire 

POTITO! -: Minn: es monte depiidienne

ES DEU-

M is species a fr.e i description and act is a description in a second

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

- SOLIDARITE CONTEL Touries des formes de seren Visant des miniments et en R Chart de prise d'origes de Falent des la company de la company Falent des la company de la company Falser trous admine less y Service of the state of the

de ce conseil, le gouverneur, re-présentant de la France, perdra son droit de vote.

A ce niveau interviennent les

e de la compansión de la c La compansión de la comp

MARKET BOOK

#### Polynésie

#### Un nouveau projet de statut est soumis aux élus locaux

Le gouvernement a décidé de soumeitre au Parlement, lors Le gouvernement a décidé de soumettre au Parlement, lors de la session de printemps, la ratification d'un nouveau statut du territoire d'outre-mer de la Polynésie française. Des consultations ont lieu sur place auprès des représentants des principales tendances de l'opinion et des élus. Les pouvoirs publics métropolitains souhaitent pouvoir débloquer la situation politique du territoire. Depuis le 10 juin 1975, l'Assemblée polynésienne en effet occupée par les autonomistes qui réclament sa est en effet occupée par les autonomistes, qui réclament sa

dissolution.

Paris souhaite que le ralliement de l'opposition au projet de statut permette à celui-ci d'être accepté par une large majorité de l'Assemblée territoriale, avant d'être soumis au Parlement

M. Pottler, conseiller technique pour les territoires d'outre-mer, s'est rendu en Polynésie au début de la deuxième quinzaine de janvier pour remettre à MM. Francis sanford, député du territoire, autonomiste, et Gaston Flosse, président de l'Assemblée territoriale (gaulliste et hostile à l'indépendance), le texte du projet de statu nouveau du territoire élaboré par le gouvernement. Il a mission d'apporter aux élus consultés les éclaircissements qu'ils pourraient souhaiter.

Le projet de statut de la Polynésie vise, selon ses auteurs, à

nésie vise, selon ses auteurs, à réaliser une « large décentralisation administrative » assurant aux tion doministrative à assurant aux ens locaux un maximum de res-ponsabilité sans que soit enclen-ché le mécanisme de la décen-tralisation politique. Celle-ci ne pouvant conduire, aux yeux du gouvernement, qu'à l'autonomie interne, elle-même préparatoire à l'indérende nes

Le statut élaboré récemment définit limitativement les compé-tences de l'Etat et celles des élus legans de la rollitique exté-neure, de la monnaie et de la justice du territoire. A ces quatre domaines pourraient sajonter, si les Polynésiens le réclamaient, et en raison du poids financier qu'ils représentent, ceux de l'enseignement et de la

cent de l'enseignement et de la santé.

Les élus locaux seront responsibles de tous les autres aspects de la vie du territoire, par le truchement du Conseil de gouvernement composé de membres de l'Assemblée territoriale. Au sein de ce conseil le gouverneur, re-

A ce niveau interviennent les dispositions par lesquelles le gouvernement sonhaite faire échapper le nouveau statut à la dynamique autonomiste. Si le gouverneur n'a plus le droit de 
mita il demeure néanmoins prégoverneur n'a plus le droit de se vote, il demeure néanmoins président du Conseil de gouverneur à ment et chef de l'administration. En effet, les élus locaux membres du Conseil ont théoriquement — the se et seus — pouvoir de décision et d'animation, mais ils ne sont pas d'animation, mais ils ne sont pas d'animation production et et seus d'animation production et d'animation et d'animation production et d'animation et de l'administration et de la conseil de la co the second descriptions relevant compétence. Ils ne sont pas eministres », et la totalité du pouvoir exécutif est laissée au

représentant du gouvernement français. « Décideurs », ils n'ont qu'un pouvoir de contrôle sur l'exécution de leurs propres décisions, les litiges éventuels entre eux et l'exécutant neutre que devrait être le gouverneur devant se règler normalement par la voie des tribunaux administratifs.

des tribunaux administratifs.

Sans doute est-ce cet aspect du projet qui provoquera les objections des élus. Le gouvernement souhaiterait que ceux-ci, dans leur ensemble, qu'ils soient autonomistes ou gouvernementalistes, acceptent les principes qui leur sont proposés et permettent d'engager la normalisation de la situation politique. En effet, à un accord préalable des autonomistes répondrait, de la part des pouvoirs publics, la dissolution de l'Assemblée territoriale, mesure réclamée depuis plus de dix-huit mois par les amis de M. Sanford.

Il n'est pas certain qu'une promesse de dissolution suffise à convaincre les autonomistes si ceux-ci, comme c'est probable, souhaitent que soit transférée aux membres du Conseil de gouver-

souhaitent que soit transférée aux membres du Conseil de gouvernement la responsabilité entière de leurs secteurs et des administrations intéressées. En cas de refus de leur part, Paris envisage de laisser l'Assemblée territoriale aller à son terme et de lui proposer, avant celui-ci (ce qui implique donc sans doute une évacuation des locaux), le projet tel qu'il est. L'approbation pourrait alors être acquise à une très courte majorité, les gouvernementaux disposant, jusqu'à nouvel ordre, d'une voix de plus que leurs adversaires au sein de l'Assemblée polynésienne. Le Parlement franpolynésienne. Le Parlement fran-çais serait à son tour saisi du projet lors de sa session de

projet iors de sa session de printemps.
Cette décision de faire voter le projet quoi qu'il arrive témoigne-t-elle d'une fermeté réelle ou laisse-t-elle, en dépit des apparences, la place à une négociation? Il semble bien que la deuxième éventre lité préses être deuxième éventualité puisse être admise — encore que le passé récent incite à la prudence — dans la mesure où Paris semble souhaiter la venue de MM, Sanford et Flosse, une fois qu'ils auront pris connaissance du projet et consulté leurs amis.

NOEL-JEAN BERGEROUX.

#### Nouvelle-Calédonie

## la crise politique n'est pas résolue

Correspondance

décret. Il instituerait un début de fiscalité directe qui a été repoussé par les élus.

Pour le haut commissaire, la seule solution au problème hudgétaire est « la voie de la raison », c'est-à-dire un vote de l'Assemblée territoriale favorable à l'application de la loi Debré qui transléverait à l'Etat les dépenses en personnei de l'enseignement privé. Les derniers aménagements consentis par le ministère de l'éducation nationale viennent d'être transmis aux intéressés. L'Assemblée s'est déjà prononcée par deux fois sur cette question le premier vote favorable à l'offre de l'Etat 2 eu pour effet de rendre minoritaire les partis nationaux. Les deux conselliers de l'Union progressiste multiraciale, parti essentiellement mélanésien, ont rejoint l'opposition autonomiste et indépendantiste qui, lors d'un second vote, a repoussé l'application de la loi Debré jugée incompatible avec la poursuite de l'adapitation de l'enseignement privé à la spécificité mélanésienne.

« La présence française en Nouvelle-Calédonie est compromise si le gouvernement ne donne

pas suite au mémorandum des partis locaux de la majorité pré-sidentielle », déclarait, mardi 18 janvier, M. Laroque, président de l'Entente démocratique et sociale (apparentée R.I.), conseiller éco-nomique et social et maire de Nouméa depuis dix-neuf ans,

Le 14 décembre. l'Entente dé-mocratique et sociale, l'Union dé mocratique (apparentée R.P.R.), le Mouvement libéral et l'Unité canaque adressalent un l'Unité canaque adressalent un document commun au gouvernement (le Monde du 22 décembre). Ils réclamaient dans l'immédiat : une aide financière, la relance de l'industrialisation et la prise en considération des véritables problèmes économiques du territoire. Ces trois points constituaient des préalables à la participation des partis nationaux à toute discussion budgétaire. En conséquence, ils se sont abstemus lors du vote du budget le 6 janvier. Le nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie a été accueilli favorablement par ces partis, qui y voient une « réelle autonomie de gestion ».

La désapprobation de l'opposi-

qui y voient une a reeue autonomie de gestion ».

La désapprobation de l'opposition à l'égard du nouveau cadre juridique a été unanime. a C'est une décentralisation for melle. L'Etat conserve la majorité des pouvoirs et la mainmise sur les richesses calédoniennes », a souligné M. Alain Bernut, secrétaire général du parti socialiste. Le député Rock Pidjot, non inscrit depuis sa démission du groupe réformateur le 20 décembre 1976, a estimé que « le nouveau statut ne répondait pas aux aspirations profondes du peuple calédonien. M. Pidjot est président de l'Assemblée territoriale et de l'Union calédonienne, parti autonomiste. M. Yann Celene Uregei, dirigeant de l'Union multiraciale, qui a demandé en juin 1975 l'indépendance du territoire, a appelé les Mélanésiens à « manifester leur attachement à la lutte de libération du peuple canaque et non plus à la mère patrie ». Quant à l'Union progressiste multiraciale, qui veut un statut de « territoire autonome associé », elle a qualifié les nouvelles dispositions de « premier pas vers une évolution ».

OUTRE-MER CHOCOLATS-ALCOOLS Alcools - Fois Gras - Jouets TARIFAVANT HAUSSE ATTENTION 103, rue de Turenne 75003 PARIS Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h

> RIDEAUX **VOILAGES**

Marcel SELCER

1, Impasse Druinot

628.35.30

Paris-12





## **LENTILLES DE CONTACT:** des millions d'utilisateurs conquis. Pourquoi pas vous?

Ne dites plus "je n'ose pas": des millions de personnes dans le monde ont depuis longtemps renoncé à porter des lunettes et adopté les lentilles de contact. Ne dites plus "ce n'est pas pour moi": chez YSOPTIC, il existe toute une gamme de lentilles de contact spéciales pour yeux sensibles. Ne dites pas "lesquelles choisir?": chez YSOPTIC, des spécialistes vous conseillerout les lentilles de contact qui répondent le mieux à votre cas et vous garantissent une accontumance rapide et une tolérance parfaite.

Venez faire un essai. Gratuitement.

- - - LE MONDE — 28 janvier 1977 — Page II



YSOPTIC 80, Bd Malesherbes - 75008 PARIS Tél.: 522.15.52

romeo

122 R. VAILLANT-COUTURIER

93130 NOISY-le-SEC



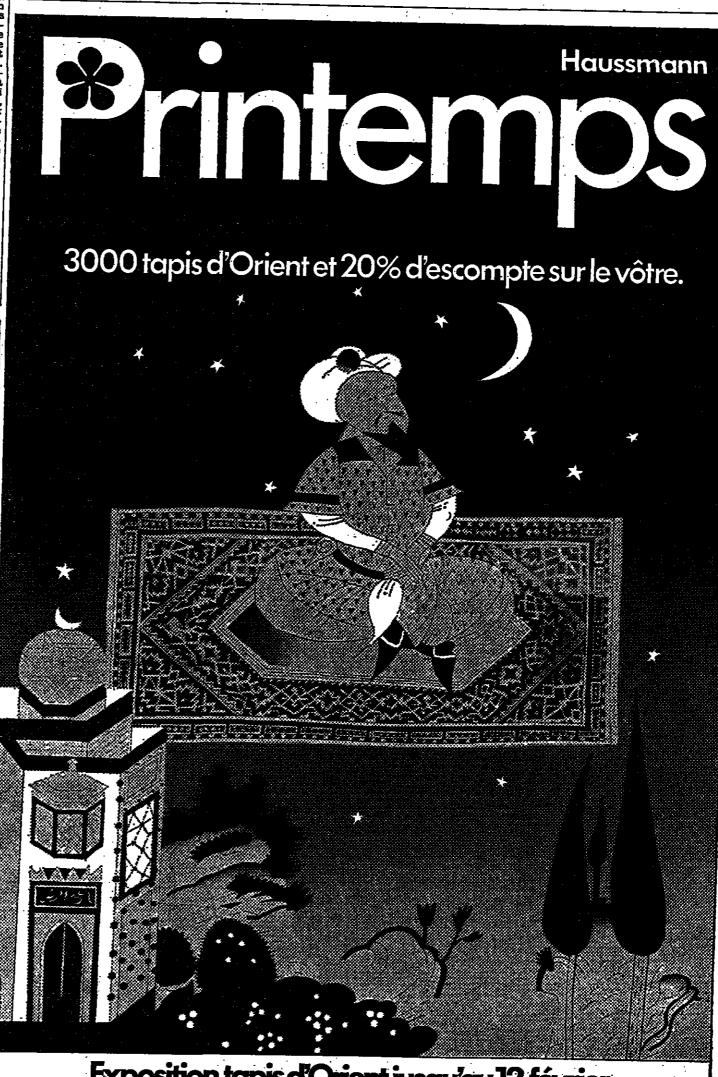

# Exposition tapis d'Orient jusqu'au 12 février.

Avant d'acheter un tapis, il faut en voir beaucoup. Au Printemps, il y en a 3000 des Senneh, des Shirvan, des Ghoum, des Bokhoua, des Pékin, des Sinkiang. Ils viennent d'Iran, de Russie, de Turquie, de Chine... Certains valent 176 F, d'autres jusqu'à 225.400 F. De toute façon, vous aurez une

réduction de 20 % à la caisse sur celui de votre choix. Il vous sera donné un certificat d'authenticité signé par l'expert du Printemps, garantie indispensable prouvant son origine. Pékin lavage antique 200 x 136. Prix 3.430 F - Escompte 20 % (686 F) = Prix net à payer 2.744 F (baisse TVA incluse).

# LA JUSTICE EN MORCEAUX

par Michel VIOT (\*)

EUX condamnés à mort ont été graciés le 8 janvier par le président de la République. Quelques jours plus tard, des criminels particulièrement odleux échappaient au châtiment suprême devant les cours d'assises de Troyes et d'Aix-en-Provence. Beaucoup de Français, n'en déplaise aux adversaires de la peine de mort, sont déroutés par l'étrange clémence manifestée par leurs Institutions et s'en inquiètent. Les verdicts de Troyes et d'Aix appa-raissent même à certains comme des échos de la grâce présidentielle du 8 janvier, précédée elle-même par une autre grâce accordée

Comme cette grâce suivait de quelques jours l'exécution du meurtrier d'une filiette, on avait cru discerner à l'époque une volonté ferme de réserver la peine de mort aux seuls assassins d'enfants. Des voix officielles s'étaient d'allieurs fait entendre à l'occasion du meurtre de Troyes, pour dire que l'assassinat d'enfant était un crime odieux méritant le châtiment suprême. Soit ! Mais cela appelle déjà une première réflexion. En quoi est-il moins odieux de torturer puis de tuer une vieille femme pour lui voler ses économies, comme le fit un ancien harki, qui fut pourtant gracié? En quoi est-il moins abominable de prendre deux jeunes gens en auto-etop et de les tuer pour pouvoir accomplir un viol, comme le firent les deux demiers bénéficiaires de la grâce présidentielle?

Entendons-nous bien. Je ne réclame pas une application systématique de la peine de mort pour les crimes jugés horribles. Je demande elimplement plus de cohérence dans le prononcé des grâces. Dans une démocratie où la justice est rendue au nom du peuple, l'octroi de la grâce ne peut faire entièrement abstraction de l'opinion de la majorité des Français.

Mals, dira-t-on justement, cette opinion publique ne cemble manifester une réprobation unanime que lorsqu'il s'agit de meurtres d'enfants. Est-ce alors une raison suffisante pour l'autorité temporelle d'étre à la remorque de ce qui n'est en fait qu'une mode permi-cleuse, et qui consiste à porter aux nues tout ce qui est jeune, au point de la sacratiser? Notre civilisation moderne idolâtre l'utile et méprise le faible. Or le jeune est le plus souvent beau, maniable, plein d'avenir, destiné à être productif et fort. Tous les artifices cont bons pour continuer à paraître jeune, et toutes les excuses sont excellentes pour placer les vieux jugés inutiles dans des ghettos.

Le vieillard est symbole de faiblesse et autout de mort. Il est improductif et coûte de l'argent à la société. Et eurtout il fait penser à une échéance que personne ne veut plus regarder en face. Aussi son seb neid elle-rebon retraite, qui ôtent les vieux à notre vue, et, dans le fond d'elle-même. elle n'en veut pas trop à leurs assassins. Une civilisation qui n'honore pas ses anciens est une civilisation décadente. Et la rigueur qu'elle réserve aux assassins d'enfants n'est qu'une apparence de justice. Qu'une autre mode intervienne, comme nous le voyons en ce moment, et l'on verra les meurtriere d'enfants graclés ou bénéficier des

Au point où nous en sommes maintenant, il me semble que la peine de mort doît être officiellement confirmée ou abolie et le droit de grâce retiré des mains d'un seul homme. Sinon les « circonstances atténuantes », ne concernant plus les affaires jugées mais des principes, ruineront le crédit de la justice. Et, ces temps-ci, celui-ci a été trop maimené. L'affaire des micros du Canard enchaîné lul a porté un rude coup. Et le Français moyen qui confond volontiers les pouvoirs exécutif et judiciaire — et II 'n'est peut-être pas le seul - ne peut que trouver lilogique de sanctionner de mort le crime non prémédité d'une fillette, puls de voir se manifester ensuite des pardons inattendus ainsi qu'un non-lleu qui ne l'était pas moins, et pour couronner le tout d'octroyer la liberté à un organisateur de prises d'otages et de massacres.

(\*) Pasteur de l'Eglise évangélique luthérienne de France.

#### Faits et jugements

#### Seu relaxes après un décès M. de Roquemaurei dans une piscine.

Le tribunal correctionnel de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a prononcé, mercredi 26 janvier, la prononce, mercredi 26 janvier, la relaxe de sept personnes, poursuivies pour homicide involontaire 
après le décès d'un enfant de 
douze ans dans la piscine de 
Montreull (le Monde du 15 janvier). Les juges ont estimé qu'aucune faute précise de surveillance 
ne pouvait être rejenue contre les 
maitres, nageurs

Le parquet avait demandé une peine de principe (emprisonne-ment avec sursis ou amendes).

#### La comptabilité du Pout de Calvi

#### a été détruite.

Continuant l'instruction qu'il mène sur les activités du foyer culturel du deuxième régiment étranger parachutiste basé à étranger parachutiste basé à Calvi, qui servait de « couverture » à une activité de prostitution (le Monde du 27 janvier), découverte après la plainte déposée par une ex-pensionnaire qui affirme y avoir été séquesirée, M. Pierre Michel, juge d'instruction, a donné aux policiers du S.R.P.J. de Marseille commission rogatoire pour effectuer une perquisition dans le camp militaire. L'intention du magistrat était de L'intention du magistrat était de L'intention du magistrat était de faire saisir le « livre de comptes » sur lequel l'infirmier chargé de veiller à l'état sanitaire de la chentèle, consignait soigneusement le nombre de « jetons » perçus. Ceux-ci servaient aux légioneusement de « jetons » perçus. Ceux-ci servaient aux légioneusement » risées enveils de la légioneuse à misées enveils de la legioneuse de la legion légionnaires à régler, auprès de la gérante, les prestations des pensionnaires du foyer.

Les policiers ont trouvé un livre de comptes, mais il débutait à la date du 2 janvier 1977. Qu'est devenu le registre 1976 ? Les responsables administratifs du camp militaire se sont bornés à déclarer qu'il était complet, et que, de ce fait, ils l'avaient détruit. (Corresp.)

## pour homicide invelontaire.

Poursuivi pour homicide invo-iontaire, M. Ithier de Roquemaurel, ancien président-directeur général de Hachette, a comparu, mercredi 26 janvier, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux. Il lui est reproché d'avoir causé la mort d'une auto-mobiliste, âgée de trente-neuf aus, alors qu'il avait franchi une hande jaune de circulation. La famille de la victime lui réclame 30 000 F de dommages et intérêts. Lors de l'accident, un taux d'alcoclémie de 184 g evait été d'alcolémie de 0,64 g avait été constaté dans le sang de M. de Roquemaurel. Le Parquet a requis une courte peine d'emprisonne-ment avec sursis, une amende et un retrait de permis de conduire d'un an Le jugement sera rendu le 9 février.

#### I.D.S. réclame l'arrêt des poursuites pour démoralisation de l'armée.

Dans un communiqué publié le 19 janvier, le mouvement Infor-mation et Droits du soldat (I.D.S.) a commenté le contenu de la lettre de démission de de la lettre de démission de M. Jean Jonquères, procureur général de la Cour de stireté de l'Etat, dans laquelle ce dernier semble estimer qu'un non-lien aurait du être pronomoé dans l'affaire de tentative de démora-lisation de l'armée (le Monde du 18 janvier). 18 janvier). Le mouvement déclare que cette

lettre confirme que cette procèdure a était un blujf politique et une absurdité judiciaire n. LDS. réclame a la levés des inculpations, la libération de tous les soldats emprisonnés illégalement un par la partier. peu pariout en France et la ces-sation de la répression exercée constamment contre les comités de soldats par la sécurité mili-

## — Libres opinions ———— La prise d'otages de l'avenue de Breteuil

Incidents au procès

Deux incidents ont marqué la troisième journée du procès des auteurs présumés de la prise d'otages de l'avenue de Bretauil. L'audience a El Shennawy proteste : « Non, c'est commencé, le 26 janvier, avec près de deux heures de retard (nos dernières éditions). L'un des deux principaux accusés, Taleb Hadjadi. était absent. Il avait refusé, en fin de matinée, de quitter sa callule de la prison de Freenes pour se rendre au Patala de justice. Finalement, son défenseur, M° Jaan-Louis Pelletier, devalt le persuader de venir à l'audience. En arrivant dane le box, Taleb Hadjadi n'a pas donné d'expli-cation, mais il semble que les condi-tions d'incarcération (il est placé dans un quariler de haute surveillance) et un différend avec ses gardiens étalent à l'origine de l'incident. D'autre part, l'accusé aurait isisse entendre, une nouvelle fols, avoir l'impression qu'il n'aurait pas l'occasion d'expliquer suffisamment sa position. Comme Mahmoud El Shennawy, il nie formellement être l'un des deux maifaiteurs qui ont commis la prise d'otages (le Monde du

Cette impression est également à l'origine du deuxième incident. Celuici s'est produit au cours de l'audi-tion des employés de banque pris en otages, alors que l'un d'eux venait une nouvelle fois de dire qu'il avait reconnu une paire de lunettes appartenant à El Shennawy comme étant celle que portait l'un des deux maifaiteurs qui avaient fait irruption dans la banque le 8 ceptembre 1975.

A ce moment, l'accusé s'est levé et a déclaré, en se tournant vers le président : « Je ne veux pas m'énerver... Mais je dois m'expliquer. Il le choses tausses. On parle de lunettes noires ou tumées, ou encore de lunettes vertes, c'est pas parell... . Manifestement très irrité, il bredoullle, il hésite, il scande ses paroles en frappant du poing le rebord du box. « C'est inadmis ajoute-t-il. Ils [les témoins] affirment nous avoir reconnus, mais ils avaient vu avant nos photos dans la presse.

#### OPÉRATION ANTI-AUTONOMISTES EN BRETAGNE

#### Douze personnes interpellées

Rennes. — Le service régional de police judiciaire de Rennes a pro-cédé mercredi 26 janvier en début de matinée à une nouvelle série d'interpellations dans les milieux

Douze personnes ont été interpellées dans le Finistère, en Ille-et-Vilaine et en Loire-Atlantique. Parmi celles-cl figure M. Denis L'Hostis, membre du bureau de la Médération bretonne du P.S.U. M. L'Hostis a été transféré à Saint-Nazaire, où une cinquantaine de personnes ont manifesté en sa fa-veur en fin d'après-midi.

Cette opération est une réplique aux attentats commis récemment dans la région : vingt-deux depuis le 1<sup>er</sup> juin 1976. Les deux derniers, le 9 janvier, avaient visé le palais de justice de Saint-Male et le ma-tériel d'une entreprise participant à la réalisation d'un camp militaire à Ty-Vougereix (Finistère-Nord).

Après avoir respecté une trêve pour les fêtes de Noël, le F.L.B.-A.R.B. (Front de libération de la Bretagne-Armée républicaine bre-tonne) avait annoncé de nouvelles opérations contre « les symboles de l'occupation française », actions qui devaient se situer dans le contexte de la visite de M. Giscard d'Estaing, prévue pour les 7 et 8 février pro chain.

Pour l'instant, le S.R.P.J. garde un allence complet sur le but réel de sou intervention. Il est difficile de dire s'il a marqué un point dans cette longue partie de cache-cache oposant ceux qui se réclament du F.L.B. (mouvement autonomiste disanne), sur suécilistes de la P.J.B. dissous) aux spécialistes de la P.J. L'hypothèse d'une tentative d'inti-midation à la veille du voyage pré-sidentiel n'est pas écartée. — D. M.

● Pour diffamation envers France-Terre d'asile, la dix-sep-tième chambre correctionnelle de Paris a condamné, le 18 janvier, M. Raymond Bourgine, directeur de Valeurs actuelles, i. 1 000 francs d'amende et à 2 000 francs de domnages et intérêts. Dans un article du 28 juin 1976, intitulé « Les .: é fu gi és d'Indochine deux fois projes bles tertifs que cour dis moins blen traités que ceux du Chili », cette organisation était Chili », cette organisation était présentée comme l'intermédiaire du parti communiste, auquel elle serait affiliée, pour permetire à celui-ci d'être présent dans tous les centres d'hébergement et de se livrer à la «récupé-ation» des exilés à des fins politiques. Le tribunal a jugé diffamatoire, à l'égard de France-Terre d'asile, «ces imputations de manquer à ses obligations de stricte neutralité ». Valeurs actuelles a vait publié dès le numéro du 12 juilpublié, dès le numéro du 12 juil-let, un démenti formel de M. Le let, un démenti formel de M. Lenoir, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la santé.

Le président, M. Pierre Ulimann tente alors d'intervenir : « Il faut taire contiance à l'avocat général.... impossible. » Son avocat essaye de

Le président, impatient, lance l'accusé : « Asseyez-vous. » El Shennawy crie : « Depuis seize mois on me dit d'attendre. Autourd'hui on me dit de m'asseoir. » Il s'effondre sur son banc. Me Courtaud intervient à son tour : « Je veux ressure mon client. Monsieur le président, Vous aviez dit que vous lui donneries la parole. » « Il l'aura, bien sûr ! », répond le président. El Shennswy reste prostré, la tête dans les mains. En fin d'audience, il e'excusera de son attitude avant de dire qu'il fara une déclaration à la fin des débats.

FRANCIS CORNU.

#### LE POIDS DE L'EXPERT

« Pervers », « dépourvu de sens moral », « pronostic d'avenir très réservé ». Quelle que soit la gravité des faits reprochés à l'accusé, ces mots sont choquants, d'autant qu'ils sont chargés de l'autorité que l'on peut accorder à la science, à un « expert » et à tout élément tiré du « dossier v. De semblables expres-sions, résumant les rapports des experts psychiatres, concluent souvent l'ensemble des renseignements concernant la personnalité d'un ac-cusé en cour d'assises. De telles indications, livrées brièvement sans commentai-res et hors de leur contexts, sont lues par le président au début du procès à l'intention des furés au moment précis où ceux-ci découvrent le cas qui leur est soumis.

Terrible entrée en matière que ces allusions à la perver-sité et à l'absence de sens moral... Quel effet peuvent avoir de pareils termes sur celui qui n'est pas familiarisé avec la technique judiciaire et son vocabulaire? Quelle si-gnification leur donnera-t-û avant qu'il sache, plus lard, en entendant les explications de l'expert, que ces termes recouvrent souvent des considérations moins in-fâmantes et plus complexes qu'il n'y paraît. Brej, des ap-préciations qu'il est délicat de résumer en un mot.

de résumer en un mot.

Les jurés qui examinent les cas de Taleb Hadjadj et de Mahmoud El Shennawy auront pu vérifier que le docteur Claudine Boitelle n'a même pas repris les qualificatifs accablants entendus le premier jour ou bien les a éclatrés d'une analyse prudente et singulièrement plus modérée. Mais les explications d'un examen psychiatrique peuvent sembler hermétiques pour les non-initiés. Restent les mots qui ont l'apparente signification du langage commun, celle d'un jugement de valeur, voire d'une condamnation. F. C.

Collection & Pouvoir local >

François TROGER

**POLITIQUE LOCALE** 

**DES TRANSPORTS** 

en œuvre d'une politique des transports urbains par

Un volume de 192 pages ..... 25 F

François GIQUEL

LA COMMUNE - SON BUDGET

**SES COMPTES** 

Un volume de 256 pages ...... 32 F

LES ÉDITIONS OUVRIÈRES

12, avenue de la Sœur-Rosalie, 75621 PARIS CEDEX 13.

Un guide pratique d'analyse financière.

Une étude pratique des conditions de la mise

dirigée par l'ADELS

les collectivités locales.

## LE CONGRÈS DES HAUTS FONCTIONNAIRES A GRENOBLE

## Les commissaires et les colonels

Grenoble. — Le congrès du Syndicat des commissaires de police hauts fonctionnaires de la police nationale semblait ronronner après-midi du mercredi 26 tanvier Chamber et hauts fonctionnaires de la police nationale semblait ronronner en cet après-midi du mercredi 26 janvier. Chacun écoutait M. Jean-Claude Riquois, secrétaire général, commenter son rapport d'actions et d'orientation. L'ordre du jour ne prévoyait rien d'autre qu'une discussion sur l'action syndicale. Soudain, l'un des congressistes, le commissaire Berro, de la section de Poitiers, s'est levé pour dire que cette action syndicale ne pouvait être définie sans prendre en compte les sombres perspectives qui se profilent devant la profession de commissaire. Comment, en effet, définir une stratégie sans même savoir ce que seront praiment les commissaires de demain dans l'hypothèse d'une résorme des structures de la police ? Le vrai débat, celui qui préoccupait tous les délégués depuis le début du congrès.

e Notre organisation, déclara M. Berro, n'a jamais proposé l'avancement au choix tel que le retient l'administration. Demain, 35 % des commissatres de police seront désignés « à la carte » par des moyens antidémocratiques. La démocratie consisterait, en ej-tet à respecter les rèples de la fet, à respecter les règles de la fonction publique, et le concours est encore le meilleur moyen de foire de la promotion sociale. » Au sujet de ce mode de désignation, l'orateur devait encore dire:

a Demain quelles que soient les garantles que le ministre va met-tre en place, nous savons que le dernier mot appartiendra au gou-rernement et à l'administration. » Le futur rôle des cadres de C.R.S. inquiète également

al Derrois une fillère qui permet-tra aux officiers de CRS., tout en restant à la tête de leurs unimaines une influence considérabie. Le directeur général nous a dit que, pour commander, il faut avoir des aptitudes. Tout dépend de la conception qu'on se fait du commandement. Pour demain, c'est peut-être un commandement brutal qu'on veut. Nous allons vers l'institution d'une situation militaire, n Cette intervention reçut le sou-

tion de M. Paul Roux, secrétaire général adjoint, qui rappela que le directeur général n'avait apporté aucune réponse aux problèmes des C.R.S.; puis de M. Respaud, membre du bureau, pui deute de la la la compartie au la contraction de la compartie de la qui ajouta : « La promotion au choix n'encourage que la servitté. Avec un tel procédé, Guy Simoné deviendra-t-il demain commissaire de police ? »

La section de Lyon présenta ensuite un long rapport centre essentiellement sur cette réforme tant décriée. « Nous y royons la décision d'une classe politique cherche à maintentr les comm cherche a maintent ses commis-saires de police dans une dépen-dance permanente, fut-Il dit. Nous rejusors un avancement démago-gique et dangereux pour les liber-tés individuelles et collectives des citoyens. » Pour les commissaire lyonnais, la réforme jadis prolyonnais, la réforme jadis pro-posée par le Syndicat a été e vidée de toute substance par des hauts fonctionnaires qui veulent garder la haute main sur la police. Nous sommes en état de statut colo-nial et de telles propositions le renforcervient encore. Il est au contraire nécessaire qu'un sta-tut aurantisse l'indépendence à tut garantisse l'indépendance à une époque où l'on se montre chez nous plus enclin à sanctionner les délits d'opinion que ceux de droit commun ».

Une formule revient avec insistance au long de cet après midi de débats : celle de « commissaire-colonel » qui illustre bien l'idée de paramilitarisation redoutée. Tous les intervenants ont insisté sur la nécessité de maintenir la prédominance des cadres civils sur l'en-semble de la police. Epilogue d'une certaine rivalité, les commissaires pensalent, en proposant une réforme, s'assurer cette domination. A travers le projet ministé-riel, il apparaît au contraire que les cadres de la police en tenne risquent de prendre le pas. Les commissaires espéralent ther leur épingle du jeu. Ils oubliaient qu'au ministère de l'intérieur on écoute

JAMES SARAZIN.

#### DANS DOUZE MOIS

#### Une femme dans chaque commissariat

De notre correspondant régional :

Lyon. — La présence d'une sables de la délégation à la emme dans chaque commissariat, condition féminine et les prin-ouhaitée par Mine Françoise cipaux chefs des services de Giroud au temps où celle-ci avait police judiclaire et, de sécurité Lyon. — La présence d'une femme dans chaque commissarlat, souhaitée par Mme Françoise Giroud au temps où celle-ci avait la responsabilité du secrétariat à la condition féminine, souhait repris par « son » successeur, Mme Nicole Pasquier, déléguée pattente de la contra une signification de la contra la contra de la con nationale, sera une réalité d'ici une douzaine de mois.

C'est l'assurance qu'a donnée M. Robert Pandraud, directeur de la police nationale, au cours d'une conférence de presse réunie à l'issue d'une séance de travail organisée mardi 25 janvier à l'Ecole nationale de police de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or et à laquelle participalent les responpublique.

les corps de police traditionnel-lement réservés aux hommes — on ne connaissait, en effet, avant 1968 dans les écoles que des élèves, peu nombreuses d'ailleurs, destinées à être affectées au serde police — a lieu sans difficulté majeure. Il est viral que, pour éviter de heurter de front des habitudes solidement ancrées, on procède par doses homéopathiques. Ainsi, dans les concours d'entrée aux écoles de commissaires, d'inspecteurs ou d'enquê-teurs, les places qui sont réservées aux femmes ne représentent que 10 % — ou moins — du total (1). Les candidates, pourtant, ne font pas défaut : pour les vingt places disponibles au concours externe d'inspecteur, mille deux cents demandes avaient été enregistrées.

Avec l'ouverture des corps urhains de gardiens de la paix aux femmes, mesure qui vient de faire l'objet d'un texte signe par M. Mi-chel Poniatowski, ministre d'Etat, ministre de l'interieur, et qui sers bientôt rendu public, il n'exis-tera plus de domaine masculin réservé dans la police.

A quelles tâches seront, affec-têes les femmes? « Elles sou-haitent acèder à tous les services, y compris à ceux de criminologie. Elles ne veulent surtout pas d'une discrimination qui en jeruit des assistantes so-ciales de la police », a dit Mme Nicole Pasquier. Dans les commis-sariats, une victime ou une délin-quante pourra-t-elle avoir le choix quante pourra-t-elle avoir le choix pour déposer entre une et un « officier » de police judiciaire? C'est la situation vers laquelle on pourrait se diriger bien que cer-tains commissaires n'y paraissent pas favorables. Cette présence fé-minine devrait permettre, notam-ment dans les cas de violences sexuelles, de faciliter le premier acqueil dont l'abbes que le set accueil, dont l'échec, on le sait, est source de bien des trauma-

A cet égard, un effort va être entrepris au niveau de la formaentrepris au niveau de la forma-tion psychologique des inspecteurs — elle figurait en effet déjà dans celles des commissaires de police — pour facilitar l'évolution des mentalités. Les thèmes et les mé-thodes éducatives qui seront in-troduits à cette fin seront élaborés en collaboration euro l'équipe de en collaboration avec l'équipe de la condition féminine.

BERNARD ELIE

(1) On compte dans les promotions 1976-1977 : douze femmes commis-saires, trois cent trente femmes inspectours, cent vingt femmes enquêteurs.



## MÉ OLDENBOURG pe la révolution russe : aux Cathares

VISAGES D'UN AUTOFOR-RIII, de Zoe Oldenbourg, Galli-RIII, de Zoe F. E sitte que Zoé Oldenbourg

merie est curieux. Pourquoi

e décrasme et ce plutiel ? Parce e décrasme et ce plutiel ? Parce et critachée et Zoe Oldenbourg est critachée

pricesus tout à la complexité des pricesus tout à la complexité des pricesus tout à la parce qu'elle est prividus à la pair l'an desent Man ? e le vois l'es êtres de si pisque le direngue tantôt un ceil, pisque le direngue tantôt un ceil, min un doien, mais la personne MINI BILL COLLEGE TO CUSSI VOCAS. Mere res et multiforme que me ppe sessone » Porce qu'elle s décirée. contradictoire. Elle. s'afinne, constamment, en tout of decirée. Le femme, l'écrit of decirée. os oscillator mondes, le réel qui in ceu lord, l'imaginaire dont les lui est toujours cuvert, par b leture. Meis cussi an pars, cour langues, deux en pars, cour : l'émigration men social patite-fille du célèbre mémicien russe, archéologgie es weldiste, rallie, non por convicto mois par necessité et sogesse, in revolution. Compte également base as elle forme avec sa soeur plete, Heiene, d'où la rivolité, highers ne sont pas plus absens que les resports de protection, laboration. E: ces seux couches ferients ou sain de sa famille : ma qui sont nés avant l'énigrafor Helène et elle, « les granka, qui prendicant sous leurs oiles e nois autres, més après la réuin du coupie, à Paris en 1925. Ly a entin la grande faille coué par la révolution. La monière tal De Oldenbourg evoque ses mer russes, les neuts premières gan existence, est remarquable. le iss d'i, coposition contiselle ente lagranichemar vécu par source e propriété à lui-même et propre famille p pronde. Si bien que toutes les sinces, misères, désordres, izacissen qu'en arrière - plan, 当出 fend tragique devant izele une petite fille ouverte, case, charge et **délà pertiue** da les legendes darées on les pas en vers de Pouchkine, mêne

ne existence comme toute heu- le bonheur d'un ann see Tont de vérité, de soveur dire t elle plus to à pensée maitresse autour de hqueile les sciences humaines se L' remettent en cause depuis vingt-Ma non sans baroui, se ramène à one probabilità : savoirs et théories Etombent cas du ciel, ci des lambris èls Sorbonne, mais montent des des sociaux, comme tout autre mement. Les batailles pour les exerts de plus-value ou de libido re-

en autant de l'histoire que celle é Marignan (1515). Poucault, un des Femiers, s'est, voulu l'archéologue de t que les vieux manuels, au titre du amesque, appelaient le «mouveunt des idées ». Chatelet s'y emplois har la philosophie, d'antres pour dutres disciplines. le critique littéraire en tant que anche universitaire a échappe fos-Wit à cette remise en perspective. le se contentait de lui coller des étientes, comme Linné aux feuilles de dons Histoire littérature fait mieux combier cette lacune. En suivant

E à pas les efforts d'un siècle etban pour expliquer rationnellement s chefs-d'œuvre, Gérard Delfau et ane Roche ont cerné à la perfection inviere sur lequel ces efforts n'ont tale buter et de rebondir : si c'est milieu qui engendre l'écrivair. ment Pierre Corneille diffère-t-il t Thomas? Pourquoi Homère nous pleverse-t-il encore ? D'où vient que science littéraire, puisqu'elle se vent de risque de n'être jamais exacte Pau génie près ?

A dialectique entre l'envie de reduire l'inspiration à l'air du temps et le constat qu'elle riuse s'amorce dès Taine buter. Parce qu'il a lu dans Henne le bute création appartient à missque et à un peuple, le premise inte qu'il ne suffit plus de peindre comprendre » à quoi le second the l'e centre en sol a et repond the lettre de 1869 à George Quand done seru-t-on auste, rien qu'artiste? p

approche socio-historique du felt talle then est pourtant qu'à ses Ms. C'est seulement vers 1890 qu'elle détourner à la fois de la cridu gout illustrée par Faguet et remisme de Taine, pour s'orienter et la théorie de l'œuvre-reflet éla-ce par Plekhanov. e qui ne signifie pas qu'elle s'ins-delà du marxisme. Une tradition

romente parce que arrivés dans le sud e d ces synversées de l males et dongemus absent parch girll a més blanche et u fre pos. La mile di La grande figure Ado! On la suit, destin polynost. Un forte, tienne, et a outre le génie des t Ce don la souvero

misere, sons lui do

queles minares

propre famille po

ombiein et qu'elle (

amour, par peur de

Hi the mous dayout deux ons, on ne ser emportée en Calinda

lamine à Pinembre

Pendant le réfude couple, mal assorti, proges, de se seporer une possion sons es est marie, e le n'al

tonjours viv français 4 in vetardenent riorité. Nos tiècie peuve mediivisme, CECUTES EL ES tiers materi Phistoire, is tière artisti s'avocatat pe

< eomiemi ≤. Tariffs que l'époque resi et moraliss dannés, sain pratique pol tique, pressa entre cresta décrira Gra tains de l'én

M POTE OF STREET

# Te Monde

# DES LIVRES

# LES SECRETS DE **ZOÉ OLDENBOURG** ple de proposit être définie cons prendre de certifier qui se projetent descent la product de constitut de constitut de constitut de la police y la product de certificat de la police y l

De la révolution russe aux Cathares

\* VISAGES D'UN AUTOPOR-TRAIT, de Zoe Oldenbourg. Galli-mard. 336 p., 39 F.

E titre que Zoé Oldenbourg donne à cet essai sur ellemême est curieux. Pourquoi ce pléonasme et ce pluriel ? Parce que Zoé Oldenbourg est attachée par-dessus tout à la complexité des in dividus? Parce qu'elle est myope? « Je vois (les êtres) de si près que je distingue tantôt un œil. tantôt un dolgt, mais la personne entière reste pour moi aussi vague, immense, et multiforme que ma propre personne. > Parce qu'elle est déchirée, contradictoire ? Elle s'affirme, constamment, en tout cas, dédoublée. La femme, l'écrivain : deux mondes, le réel qui pèse très lourd, l'imaginaire dont l'accès lui est toujours ouvert, par la lecture, l'écriture. Mais aussi, deux pays, deux langues, deux milieux saciaux : l'émigration déclasse la petite-fille du célèbre académicien russe, archéologue et orientaliste, rallié, non par conviction, mais par nécessité et sagesse, à la révolution. Compte également le couple qu'elle forme avec sa sœur codette, Hélène, d'où la rivalité, la jalousie ne sont pas plus absentes que les rapports de protection, d'adoration. Et ces deux couches d'enfants au sein de sa famille :

Il y a enfin la grande faille causée par la révolution. La manière dont Zoé Oldenbourg évoque ses années russes, les neufs premières de son existence, est remarquable. Elle joue d'une opposition conti-nuelle entre legranchemor vécu par les adultes e en leuerveillement de d'enfonce, presque élevé dans sa l'enfant qui s'aveilre à lui-même et propre famille parce qu'il était au monde. Si bien que toutes les orphelin et qu'elle a épousé sans souffrances, misères, désordres, n'apparaissent qu'en arrière - plan, toile de fond tragique devant loquelle une petite fille ouverte. curieuse, choyée et déjà perdue dans les légendes dorées ou les contes en vers de Pouchkine, mène une existence somme toute heureuse. Tant de vérité,

dans ce contraste !

ceux qui sont nés avant l'émiara-

tion, Hélène et elle, « les gran-

des », qui prendront sous leurs ailes

les trois autres, nés après la réu-

nion du couple, à Paris en 1925.



 Nous étions heureuses. Il evait du malheur autour de nous. Il ne nous concernalt pas. > A deux ans, on ne sait pas qu'on est emportée en Crimée pour fuir une famine à Pétersbourg, qu'on en est ramenée parce que les rouges sont arrivés dans le sud et fusillent, que les mois, les semaines nécessaires à ces traversées du pays sont anormales et dangereuses. Le père est absent parce qu'il milite dans l'armée blanche et va devoir partir pour sauver sa tête. On n'en souffre pos. La mère est là, et quelle

La grande figure du Tivre, cette Ada! On la suit, elle, dans son destin poignant. Une femme belle, rieuse, et qui possède en outre le génie des mathématiques. Ce don la sauvera partout de la misère, sons lui donner iomois l'épanoulssement. Mais aussi quelles entraves ! La révolution n'est pas la pire. Il y a cet ami amour, par peur de l'amour peut-

Pendant le refuge en Crimée, le couple, mai assorti, a décide, sans orages, de se séparer. Ada vit alors une passion sans espoir: l'homme est marié. « Je n'ai jamais connu le bonheur d'un amour partagé ». Néanmoins, cela explique sans

la souvenir ensoleillé que Zoé Oldenbourg garde des plages du sud et du Palais de l'académie, à Pétersbourg, où le grand - père paternei les recueille, sons s'arrêter à la désunion du ménage. Dans toutes ces années, une autre que Zoé respirait à ses côtés la liberté.

Pour peu de temps, Le remoriage tardif du grand-père éjecte le trio de son abri : une histoire de marâtre, comme dans les contes. Ada reviendra sur sa décision de rompre. Elle veut rendre un père à ses filles. C'est pour elle le tour-nant fatal. A Paris, elle va s'user dans de nouvelles matemités, dans l'obligation de la vie à gogner, les tâches trop lourdes, la tuberculose qui, avant de l'enlever elle-même lui infligera ce demier supplice qu'est la mort d'un enfant.

Le sacrifice paraît vain. Tout au long du livre retentit le cri de sa fille : « Je n'al Jamais eu de père. » Une présence étouffante, pourtant, tout au long de l'adolescence, ce Serioja, qui collabore à la presse émigrée d'extrême droite | La tête pleine de chimères, il exerce sur son entourage la tyrannie des faibles. Il n'est dénué ni d'intelligence, ni de savoir, ni de charme — le charme du conteur oral, et Zoé tient de lui son goût pour la littérature.

JACQUELINE PLATIER. (Lire la suite page 15.)

## Les nouvelles de jeunesse

\* LE CAUDE SIYPOTHEQUE, de Carson McCullers présenté par Margarita G. Smith, traduit de l'améri-cain par Jacques Tournier avec la collaboration de Robert Fouques-Dupare. Stock, 369 pages, 45 F.

U calendrier des hommages l'itéraires pos-thumes, il conviendrait cette année d'inscrire le nom de Careon McCullere, morte il y a dix ans, le 30 septembre 1967, à l'âge de cinc ans. Elle connaissait la France, y avait vécu et l'almait. On l'y avait publiée assez vite puisque entre 1948 et 1949 parurent ses œuvres les plus célèbres : Le cœur est un chasseur solitaire, Reflets dans un cell d'or, la Ballade du caté triste, Frankle Adams. Elle y connu un succès relatif : les tirages moyens de ces livres à cette époque se situaient autour de cinq mille ou six milie axemplaires, alors qu'aux Etal influence ne cessait de grandir (1). Puis ce fut l'éclipse. Sept ans après la mort de l'écrivain, les éditions Stock rééditèrent les grands titres dans une présentation reliée et attrayante (2), Carson McCuliers refalsait eurisca. Aujourd'hui, le même éditeur apporte une nouvelle contribution d'importance au rayonnement de cette œuvre en nous offrant, à son heurs, un épais recuell où figurent de nombreux inédits : le Cœur hypothéqué

Œuvres de leunesse, inédites ou publiées dans des revues, nouvelles de la maturité, essais et réflexions

sur l'écriture, témoignages littéraires, poèmes — les textes réunis ici pai la propre sœur de l'écrivain compo sent un ensemble bien équilibre dans la diversité. L'ouvrage répond aux ambitions de miss Margarita G. Smith qui écrit : « Ce volume tend à écial rer l'œuvre de jeunesse d'un écrivair et à faire commaître, à travers un choix de textes peu connus, l'évolution de son talent. »

Ecrites entre dix-huit et dix-neu ans, publiées ou non, les nouvelles de jeunesse qui ouvrant le volume nous rappellent la précocité du talent de Carson McCullers (elle n'a que vingt-deux ans lorsque est publié sor premier livre, Le cœur est un chasseur solitaire). Renonçant à des études de musique qui l'avaient conduite à New-York, mies Carson Smith (son nom de jeune fille) cherche encom son chemin. Sera-t-eile, écrivain ? Elle a, en tout cas, déjà trouvé un ton, un style, un registre blen particulier. Car de texte en texte cour déjà cette voix de confidence un peu triste, discrète mals exacte, retenue mais vibrante, qui deviendra familière. Cette volx qui, de cris brefs en chuchotements prolongés, eait

nent lei témoigner de la difficulté de l'échange et de la trahison adulte. Dans Sucker, la tendre hannonie entre un garçon de seize ans et-eon cousin qui en a douze est brutalement rompue par la faute du pre-mier qui s'entiche d'une fille; dans Comme ça, de un samblable melalse s'instaure entre deux sœurs lorsque l'aînée, dix-huit ans, est troublée par un garçon, alors que la cadette, treize ans, refuse de grandir. Toute l'œuvre de Carson McCullers dira ainsi la difficulté de passage entre la « logique mouvante de l'enfance - et les raisonnements à idées fixes des adultes.

En regard de ce monde fracile, mystérieux et attentit de la première jeunesse, l'âge adulta répond par ees désordres, ses bruits et ses fureurs pla dans Un instant de l'heure qui suit, où un couple oscille entre haine et tendresse dans le trouble climat de l'ivresse. Pourtant, l'adulte n'est-il pas aussi un tuyard à rebours, pressé de retrouver son passé?

PIERRE KYRIA. (Lire la suite page 17.)

(1) Son biographe, Ciiver Evan, écrira : « Depuis la mort de Faultiner et de Heminguag, on peut dire qu'aucus autre autres américan vivant, étimportance majeure, n'a évrit une quipre plus substantielle que Carson McCullers. » (The Ballad of Carson McCullers, Coward-McCann, New-York, 1988.)

(2) L'Horloge sans auguille, publié en France en 1981, n'a pas été rééditée à ce jour.

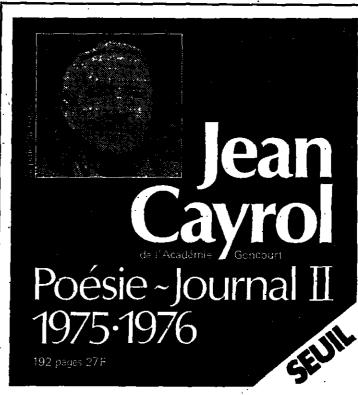

## DANS DOUZE MO'S

dens chaque comissi

DES HAUTS FONCTIONNAIRES A GRAD

Le couprès du Syndica del commis

Le congrès du Syndicat des commissions le services de la pointe residente commissions le services de la pointe residente. Character des conditions de la service de la residente de la residente de la residente de la residente de la section de Pointer, des la section de Pointer de  la section de Pointer de la section de Pointer des la section de Pointer de la section de la section de Pointer des la section de 
De notre envoyé spécial

m, deciara m propose

a tel que

M. Denimor

te constitut

Tibyen de Tociale

de designa-

des soits Ridogre d. ..

CRS., incl.

**(\*)**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

fine se reit die Mar gemann

**東京を**は2000年で

Care street 7

is in passe part.

aga **etagan**ia qua Aga tanana

2-43

minutes on Alternation or

of one is serviced the Chapter Services.

BEAR TOWN

Con former mice to

MAKE SALK

missaires et les colon

De notee coerection care registal time Prate to \*\*\*\* \* \*\*\*\*\*\*\*\*\* 12.43

Ce qui ne signifie pas qu'elle s'ins-pire déjà du marxisme. Une tradition

A pensée maîtresse autour de laquelle les sciences humaines se remettent en cause depuis vingt ans, non sans barouf, se ramène à cette probabilité : savoirs et théories ne tombent pas du ciel, ni des ismbris de la Sorbonne, mais montent des tréfonds sociaux, comme tout autre événement. Les batailles pour les concepts de plus-value ou de libido relèvent autant de l'histoire que celle de Marignan (1515). Foucault, un des premiers, s'est voulu l'archéologue de ce que les vieux manuels, au titre du pittoresque, appelaient le « mouve-ment des idées ». Chatelet s'y emploie pour la philosophie, d'autres pour d'autres disciplines.

La critique littéraire en tant que branche universitaire a échappé jus-qu'in à cette remise en perspective. On se contentait de lui coller des étiquettes, comme Linné aux feuilles de choux. Histoire littérature fait mieux que combler cette lacune. En suivant pas à pas les efforts d'un siècle et demi pour expliquer rationnellement les chefs-d'œuvre, Gérard Delfau et Anne Roche ont cerne à la perfection le mystère sur lequel ces efforts n'ont cessé de buter et de rebondir : si c'est le milien qui engendre l'écrivain, comment Pierre Corneille diffère-t-il de Thomas ? Pourquoi Homère nous bouleverse-t-fi encore? D'où vient que la science littéraire, puisqu'elle se veut telle, risque de n'être jamais exacte qu'au génie près?

A dialectique entre l'envie de réduire l'inspiration à l'air dure i inspirancia du elle du temps, et le constat qu'elle s'y refuse s'amorce dès Taine et Fianbert, Parce qu'il a lu dans Hegel. que toute création appartient à une époque et à un peuple, le premier décrète qu'il ne suffit plus de peindre, comme Sainte-Beuve, mais qu'il faut « comprendre » ; à quoi le second
 oppose l' « œuvre en soi » et répond (dans une lettre de 1869 à George Sand): « Quand donc sera-t-on artiste, rien qu'artiste? »

L'approche socio-historique du fait littéraire n'en est pourtant qu'à ses débuts. C'est seulement vers 1890 qu'elle va se détourner à la fois de la critique du goût illustrée par Faguet et du scientisme de Taine, pour s'orienter vers la théorie de l'œuvre-reflet éla-

#### AU GÉNIE PRÈS!

## « Histoire littérature », de Gérard Delfau et Anne Roche «Parti pris», de Philippe Garcin

toujours vivace porte les intellectuels français à ne subir les influences qu'à retardement, en invoquant leur anti riorité. Nos littéraires de la fin du siècle peuvent remonter, par-delà le positivisme, jusqu'à Mme de Staël ou Helvetius, qui faisaient déjà dépendre œuvres et goûts de l'état social. Volontiers matérialistes pour ce qui est de l'histoire, ils restent idéalistes en matière artistique. Marx les y aide en s'avouant perplexe devant la pérennité des arts grees, et Plekhanov en insistant à l'excès sur la sociologie du a contemt b.

Tandis que la critique socialiste de l'époque reste dans l'ensemble puriste et moralisante, Blum compris, seul Jaurès, sans doute parce qu'il a lu Marx dans le texte et qu'il mêle la pratique politique à la réflexion esthé-tique, pressent à la fois les interactions entre création et société, telles que les décrira Gramsci, et les risques loin-tains de l'embrigadement jdanoviste.

AIS c'est Lanson, autre intellectuel engage, on l'oublie trop - a On est pour ou contre le socialisme, voilà la grande affaire!», écrit ce dreyfusard collaborateur de l'Humanité, - qui rompt décisivement avec le dix-neuvième siècle et marque le juste partage entre l'investigation historique, à mener avec les rigueurs du genre, et la singularité du processus créatif, à laisser aux « littéraires purs ». comme on dit.

En quoi il annonce à la fois la méthode des annales et des menta-lités, la primauté du texte scientifiquement établi sur l'ancienne obsession des sources biographiques, la sociologie des échanges entre le livre et le public, la spécificité de l'écriture. l'irrationnel du plaisir; bref, du même coup, Febvre, Mandrou, Escarpit et Barthes. Dans la foulée de Lanson, et en partie contre lui, on notera les avancées de Péguy et de Proust, que leur médiance envers le déterminisme amène à anti-

ciper, por l'un sur la notion de révolution culturelle, et pour l'autre sur celle d'inconscient.

Mais ces pressentiments se paleront d'un lourd sommeil après la Grande Guerre. Alors que la création romanesque gurvit avec brio à l'hécatombe la théorie critique s'étiqle sons la houlette de Thibaudet, en qui Benda voit méchamment l'homologue intellectuel de Debussy. Autour des bouillonnantes années 30, tout se passe ailleurs, à

> Par Bertrand Poirot-Delpech

Francfort (Adorno, bientôt Marcuse), à Prague (Jakobson), chez les formalistes de Moscou, à l'insu d'une France plus provinciale que jamais.

M EMB Freud, qui essaime par-tout en Europe, rencontre à Parls l'opposition conjuguée des milieux médicaux et universitaires. une fois de plus convaincus d'avoir précédé le mouvement, avec Charcot, ou de pouvoir, Descartes oblige, en

Aux résistances institutionnelles s'ajoute celle des écrivains da tous bords. Les populistes redoutent une réhabilitation camouflée de la psychologie, et de l'« olsiveté vicieuse » qu'ils condamnaient chez Proust. Le N.R.F. de Gide regarde l'inconscient comme une découverte exotique à laquelle on fût arrivé sans la psychanalyse. Ceux des surréalistes qui ne la rejettent pas. avec les communistes, comme une invention idéaliste, excioent la sublimation et la critique en tant que telle. Au total, le frendisme n'inspire, avant guerre en France, que le Baudelaire de Laforgue et le Pos de Marie Bonanarte.

Le marxisme ne pénètre pas mieux. Les écrits de son fondateur sur l'art ne sont pas traduits avant 1936. Les rares écrivains ouvriers refusent fièrement la thèse du prolétaire sans passé culturel et l'Humanité d'Aragon et Nizan préfère aux diktats du Proletituit les critères nuancés de la bourgeoisie, sinon son public.

Quant aux apports d'Adorno, de Bejamin ou de Reich sur la façon dont l'idéologie imprègne l'individu, et des formalistes sur l'analyse littéraire proprement dite, il fandra attendre l'après-guerre pour qu'ils solent reconnus, avec l'outrance propre aux néophytes tardifs.

S UR le foisonnement qui s'en est suivi. Histoire littérature décoit un peu. Du seul point de vue pédagogique, il manque au moins une mention du célèbre colloque de Certsy sur la « nouvelle critique » (1966. Coll. 10-18), et une récapitulation des tendances actuelles : les freudiens -Baudoin, Mauron, Marthe Robert, Fernandez, — les lacaniens, les thématiques — de Bachelard à Butor. — les post-formalistes et les structuralistes, presque ignorés. On chercherait en vain un simple paragraphe sur l'invasion de l'enseignement, des revues, des romans et de la grande presse par les recherches linguistiques et leur vocabulaire. Historiens et marxistes, les auteurs ne se cachent pas de privilé-gier es qui les touche de plus près.

Mais ils se montrent alors inégalables, par exemple, sur les rapports des œuvres avec une certaine vision du monde (Goldmanı après Lukacs), avec l'idéologie (Althusser après Gramsci) ou toute production sociale (Macherey). Et jours préférences excluent le ectarisme : l'approche

marxiste ne leur paraît «indépassable », selon le mot de Sartre, que dans la mesure où elle ressuscite la lutte de Marx contre Hegel, et où elle prend en compte, à ses frontières, des tentatives aussi variées que la suppression. amorcée à l'université, entre produc-teurs et consommateurs de textes, les intuitions de Valéry, le freudo-marxisme du Flaubert de Sartre, et autres aventures marginales ou dé-

La critique, c'est la conclusion prometteuse de leur précieux panorama, se situera de plus en plus à la croisée de plusieurs disciplines ou utopies, sans en exclure aucune.

E regard acéré de Philippe Garcin - l'ancien directeur des PUF, mort accidentellement en 1973 devra y avoir sa place.

Les réflexions réunies dans Parti pris ne relèvent qu'en apparence de l'ancienne critique stylistique. Tout en cherchant à cerner le contenu conceptuel de moralistes reputés froids -Fontenelle, Rivarol. Diderot. Joubert, Paulhan, - et tout en maniant, à leur imaga, une prose drue, sans à-peu-près ni tremblement, Fhilippe Garcin préfère aux significations patentes celles qui s'échappent, comme en une fraude

exquise, du chant de l'écriture. Ce classique presque guindé n'a de cesse d'exaiter non seulement la « musique » chère à Barrès, mais ce qui menace l'ordre, la clarte, et sa propre sécurité de lecteur : les insubordinations, les commotions, les heurts d'images et de mots inattendus on impropres, tout ce qui, en créant du hazard, modifie notre perception, et dérange nos routines Le « mirottement en dessous » dont pariait Mallarmé, et dont l'audace, dirait-on, donne chaud aux joues....

Encore une façon d'apprécier et d'expliquer le mystèr- littéraire : comme la transgression exhibitionniste d'un tabou amoureux. Et l'hypothèse, reprise par les plus modernes, or date pas d'hier : « Qui sait, se demandait déjà Giordano Bruno en 1584, si la vraie béatitude ne consiste pas dans les exactes copulations ou oppositions des membres du discours? >

\* HISTOIRE LITTERATURE, de Gérard Delfau et Anne Roche, collection « Pierres vives », Le Scuil, 318 pages, ★ PARTI PRIS, de Philippe Garcin, Payot, 244 pages, 50 F.

Dialectiques

petits éléments pour un grand débat :

l'état

la dictature du prolétariat, les

classes sociales, la démocratie...

avec : poulantzas, balibar, labica

kaisergruber, buci-glucksmann...

et des contributions ttaliennes

Nº 17 : 20 F

77 bis, rue Legendre

75017 Paris

ÉCRIVAINS DE L'OMBRE

Concours Prométhée 77

de Bourbon-Busset, Jean Car-rière, Jacques Chancel, Max-

Pol Fouchet, Roger Garaudy,

Paul Guth, Jean Onimus, Mi-

chel de Saint-Pierre et Claude

Santelli, Jurés Nationaux du Concours Prométhée 1977, se

réuniront en octobre prochain,

à Lourdes, afin d'accorder leur

parrainage à un écrivain non

édité à ce jour, ou ayant été publié seulement à compte

Organisé par le Grenier des Arts et des Loisirs de Lourdes,

ce concours — sans but lucra-tif — a pour originalité de

promouvoir un talent nouveau.

troduit dans une grande maison

d'édition. C'est ainsi que M. Claude Alibert et

Mme Françoise Poncet, lau-réats 1974 et 1975, viennent

Date limite de réception des manuscrits : 15 mai 1977.

recevoir le règlement du

concours 1977 peuvent s'adres-ser, dès à présent, au :

B.P. 94, 65100 LOURDES. (Joinare une enveloppe timbrée pour la réponse.)

BALLAND

**FRANÇOISE** 

XENÁKIS

le temps usé

Ce livre si adroitement

maladroit est aussi le

plus tendre.

GILLES PUDLOWSKI.

Les personnes désireuses de

Concours Prométhée 1977,

d'être édités.

Le manuscrit primé est in-

MM. Henry Bonnier, Jacques

n'act per devent, de fait sade, le province accende dont none parte since a sincere route linearement. méridionales, opprimies g qu'à luce tion, n'avelons pas soprès der bomose qualté qu'alle test près, conclle de Saint-Félix di (1167), sequel somit 3 d'Orient, n'est peut itre qu Il stell delle emprones ou 1958, dans de la paration qui pourtant le clim com

(1) Privat dillion. (2) Sur l'emplacement ; rée du fanceur bushist, s m., le Bhoher de Monta Calters de Punjeting ; (Privat, Toulouse).

EMMANUEL LE ROY LA

PAYOT

JEAN-MARC BARDEAU Infirmité et inadapation accuse un regard politique sur l'alternation Dr DONALD MELEVER

Les structures sexuelles de la vie partie PHILIPPE GARCIN

MICHEL PANOFF Ethnologie : le deuxième a

Bûcher de Montségur L.I. I.

gen à sa cayanaière.

gint à la célèbre collection 30 E Eibliothèque nationale, gi Très intelligente synthèse. a partir d'œuvres d'historiens

c CORRESPONDANCE GENERALE
DE PAUL-LOUIS COURIER 1,
présentée et annotée par Genevière Violut - le - Duc (éditions ancier de vocation, mais his Klincksieck, a Bibliothèque du Klincksieck, a Bibliothèque du Klincksieck a), se poursuit. Un premier volume a para, deux autres vont sulvre. De nombreux inédita enrichissent cette édition, mais Generière Viollet-le-Duc de-mande instan-ent aux déten-teurs de lette le P.-L. Courier de vouloir bien-jui en commu-niquer des photocopies. Adresser tous renseignements aux Editions Klincksieck, 11, rue de Lille, 75007 Paris.

A thute et bücher de Mont-

titre. La question qu'a pot Dossal est la suivants : « vraiment un bêches à Mo

periores tentralives.

periores conserves cons

of OLDER of a 6:6 qu'historienne d'occupie, per es per enclinde et réalisme le décor de els destant l'éléger enclinde et réalisme le décor de els destant l'éléger de Montellos de le destant l'éléger par de Montellos de le destant le le companiere.

somme des connaissances has Tani le sujet semble avoir été s abouré, capegraphié mame. girda bien ser, soutre de noeceptions je pense aux (raselle Thousellier, à la toute regaragion des sathares, de Jean The at 2 queiques autaurs set et ancio-saxons. Je pense sette et ancio-saxons de pense sette et ancio-saxons de Mont-5 bujours vi! après dix-sept a pention, que Zoe Oldenbourg 18 person non pas que ce livre t première main. Maigré de es réferences aux sources in Bicher représente surtout un et de lectures de livres stir et de celui qui n'a jamais lui jette la première

pointilleuse quant aux dates. ping a donné, dans cette on indepensable regroupement des es chronologiques. Ceux-ci sont de per un substantel exposé 4113 doctrine cathare : elle ast rigologice du christianisme que domesient a penser les fora degastiques évoquées per Historianne (en fait les catha-2012095. Si - dualistes - qu'ils in a proclameront - bons and Se déroulent donc, après man doctrinale, les dates 1202, descente des solzakathares venus du Mord, adtse misade - comme un musulregrant du pélerinag**e à Le** be a 1299 encore : massacra : Etas, perpétre dans l'indireur. J. Maite des Aragonais, alliés s indousains, à Muret. 1218 : TR Smon de Montfort, oppres Plaçais, et la libération momen 🖼 🗗 Languedoc. 1229 : flagst-

🛪 pênitle de penser que l'unité Tase (= oil-oc = ; s'est faite pour iam (mais pour une part sau-ा गण्डा le cas bien différent <sup>4 Provence)</sup> dans des conditions Similales. Quoi qu'il en soit, les ant les laits, et ces étudiants tence forts ignorants auxquels imandais jadis : « Savaz-vous was ce que son! (es cathares >. the l'un d'eux, plus courageu autres, me répondait : yen c'est des moines », ces ansıla diszis-je, n'ont pius d'ex-

multiples. La Largerich prosperies deprochipas terms (contract qualities)

bûcher sur legsel entelent les hérétiques capturés prise du fameux châtess

Un auto problème est pas la valeur de l'ins, un et durable maigre ces « bavures », mels la per

(1245). En fait, ce bêcher, crest le docte Dosset (ne l'en croire 7, 17 pen ! Montaigur (dinable de Su Essez foin de lit. à Brigo ( était alors située dans le Todouse). H n'y a pas de eur, su vu de cette effice déménager les cérémonies nir përiodiquement cël Montségur elles sont ill rigent site des miche du a leur champ des • Cham Is bettle bourgade de Brazo page è dejourd les de ser-passé, ne missionit les par part de rête et de pou l'évocation d'une de ces l nées, dont en justier, qu

# imule, encourage oinsi Et, en récliete alle ce nières tentatives : depuis ce qu'elle volta-

entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : depuis entatives : d i une mère coorée.

ම් කළුවේ අව Toulouse, et traité an i pose les bases du Mement meridional à la France.

France (2) ?

JACQUELINE MER Le parti de Maurice Thorez on le bo communiste français FRANÇOIS LARUHLLE Nietzsche contre Heidegeer theses pour une politique middle

Partis-pris, com PETITE BIBLIOTHEQUE PAYOR

ROGER DADOUN et CLAUDE Au-delà des portes du ser l'antiropologie onitique de l'antiropologie de l'antiropologie de l'antiropologie de l'antiropologie de l'antiropolo

# LITTÉRATURE ET CRITIQUE

Alain Spiraux, prix Scarron

Le prix Scarron, attribué depuis 1949 à l'auteur d'un ouvrage

d'humour, a été décerné à Alain Spiraux, pour Hitler, ta maman

t'appelle ! (Belfond); par 7 voix contre 4 à Alec Medieff pour Tout-qu

UN MÉCHANT PETIT DIABLE

tragiquement, en plein délire semble-

t-il, mais plutôt en pleine conscience

Ce troisième roman d'Alain Spiraux

est sans aucun doute le plus mûr, le plus achevé. Son petit héros, vil et sensible, vit à la fois ea chaleu-

reuse vie quotidienne, dans ce vil-

Paris, — et une existence imaginaire, où les illustrés de l'époque, le ciné-

ma, les rumeurs politiques composent

une épopée à la mesure de ses

ECHOS ET NOUVELLES

L'AMITTE CHARLES PEGUY

désigné M. André-A. Devair, directeur adjoint de l'U.E. de

philosophie de l'université Paris

sident de l'Association, en rem-placement de son fondateur, Auguste Martin, décédé à Paris

e 8 décembre 1976, M. Jean Res

taire, secrétaire général de l'Ami.

tié, devient, en même temps, gérant des publications de estre association, dont le siège social reste 4, rue Auguste-Bartholdi, 75015 Paris.

LA NOUVELLE EDITION DE LA

d'autres lettres sont encore

- L'HOMMAGE A MAX JACOB,

étant donné son succès, est pro-

longé au musée de Montmarte

jusqu'au 28 février. Entrée du musée 17, rue Saint-Vincent, ou

POUR CELEBRER LE VINGTIEME

ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE VALERY LARBAUD, plusieurs

Vichy, an Centre culturel per

tant le nom de l'écrivain. Les 17 et 18 juin, un colloque se tiendra

sur « Valery Larband et la littéra

ture de son temps ». La 18 juin, sera inaugurée une exposition

consacrée à l'auteur de « Fermis Marquez ». Le 19 juin, sera remis

ie prix annuel Valery Larband Les inscriptions pour les comma-

nications seront closes le 28 février

S'adresser, pour tous renseigne-ments, à Monique Kuntz, Biblio-

thèque municipale, 15, rue Maré-chal-Foch, 03200 Vichy.

- CHARLES DU BOS ET L'EUROPE DES ESPRITS : c'est le thème

de la rencontre oul se tiendra le

ler février dans les salons de France-Amérique, 9. avenue Fran-klin-Roosevelt, à Paris, à l'oc-casion de la sortie de trois livres

chez Desclée de Brouwer : a Un

dialogue à distance, Gide et Du Bos, de Béatrice Didier; a Per-manence de Charles Du Bos » (colloque de Cerisy); a Charles Du

Bos. Approximation et certitude s, de Michèle Silen.

SYMBOLISME, DADAISME, SUR-

REALISME : ce sont les figures de proue de la librairie Malom-bra, qui s'est ouverte récemment

84, rue des Martyrs, à Paris (18\*),

et qui s'est spécialisée dans le

livre ancien, l'histoire sociale, les livres de photos et les cartes pos-tales. Une exposition intitulée

« Objectivités » s'y tient jusqu'au

Manifestations

12, rue Cortot, 18.

orbonne (Paris-IV), comme pré-

JOSANE DURANTEAU.

Deurs et de ses rêves.

\* HITLER, TA MAMAN TAP-

ES menaces de guerre, la

montée triomphale du nazisme,

pour un enfant juif du quartier de

Charonne, à Paris? il a neuf ou

dix ans : ses parents (ses Tateh-Mameh) l'élèvent de leur mieux.

Quand il n'est pas sage, Mameh

l'appelle - Hitler ». Cet Hitler n'est

pas, bien sûr, le vrai «diable de

Nuremberg -, - mais seulement un

«Hitleriniou», un petit démon. Et

vollà que Moïché se croit vraiment possédé par Hitleriniou le diablotin :

il se barboullie une mèche et des

moustaches, il marche au pas de l'ole, il écrit sur les murs : « Mort aux juits. » Quel scandale, dans le

Poursulvi par des justiciers béné-

voles, l'enfant se réfugle chez le cordonnier Leibich, « Rabbi Go-

dasse », qui passe pour être un peu

fou. Le vieil homme prophétise la

fin des juits de France, il collec-

tionne livres et articles antisémites,

lul aussi est hanté par l'ombre du

chef nazi. Mais ce n'est pas «Hit-

leriniou » et ses enfantillages, c'est

le tueur sinistre, dans sa vraie di-

mension. Moiché se débarrassera de

son Hitleriniou, qui lui aura valu plus d'une fessée — mais Leibich mourra

Document

PIERRE DERLON : Je vis la loi des

gitans. — Un document sur la vie des gitans, leurs coutumes et leurs lois,

par un des leurs, de la tribu Pietro

Valente, dit Pépé le vieux de Pise;

précédé d'une lettre ouverre à M. Va-léry Giscard d'Estaing. (Seghers, 250 p., 65 F.)

Sciences humaines

Après son étude classique sur la

société des castes (Homo bierarchicas),

l'auteur entreprend dans le même

esprit une analyse des sociétés égali-

taires, en commençant par la e genèse et l'épanouissement de l'idéologie

économique », d'Adam Smith à Marx.

(Gallimani, coll. « Bibliothèque des

sciences humaines », 280 p., 57 F.)

chistria provisoire. - Une réflexion

sur la crise actuelle de la psychiatrie

française. A l'écart des dogmes et des

coll. • Cahiers libres », 232 p., 30 F.)

graphie. — Avec la collaboration d'Elisabeth Brown et Alain Lefebvre.

Une analyse des causes et consé

quences des phénomènes démogra-

phiques. Quelques vues sur leur his.

toire, leurs doctrines et leur politique

et une étude des problèmes acruels de population. (P. U. F., coll.

Themis - Sciences sociales >, 390 p.,

Histoire

GEORGES WORMSER : le Septennat

de Poincaré. - Le président de la

République de la « Grande Guerre »

vu et juge par un témoin qui était chel du cabiner de Georges Clemen-

ceau, alors président du conseil. Des

souvenirs et des archives inédites.

rience chilienne. — Du plan I.T.T.

C.J.A. - Frei de 1970 au coup d'Erat

de 1973, l'historique d'une tensative

malheureuse de passage au 100ta lisme par les voies democratiques

dans un pays d'Amerique Latine que

ses institutions, ses traditions sem-

blaient mettre à l'abri d'un putsch

militaire. (Presses de la Fondation

nationale des sciences politiques, 290 p., 76 F.)

JOAN GARCES : Allende es l'expé-

(Fayard, 263 p., 39 F.)

volograirement précaires. (Mastre

ALFRED SAUVY : Eléments de démo-

ROGER GENTIS : Traité de psy-

LOUIS DUMONT : Homo Æqualis.

que sont-elles, vers 1936-1938

#### CORRESPONDANCE

## A propos de la situation du poète

L'enquête d'Alain Bosquet sur la situation du poète (a le Monde des livres » du 14 janvier 1977) a suscité un abondant courrier. Notre collaborateur jaisait res-sortir les raisons de la misère de la poésie, en France, e les torts, écrivait-il, sont partagés entre les auteurs, les éditeurs, les mass media, l'Etat et le public ».

M. Alexandre Baillot incrimine d'abord les poètes : « Il ne faut pas trop accabler l'Etat, qui ne saurait subventionner ce qui est inintelligible. Si les poètes veulent ètre lus, qu'ils commencent par s'exprimer de manière à être compris par to us les lecteurs éventuels. Le public n'est pas obligé d'admirer ce qu'il ne comprend pas. » M. Patrick Chuine souhaite, pour sa part, que les éditeurs soient moins parcimonisux et pusillanimes à l'égard de la poésie et qu'ils « renouent avec une tradition qui faisait l'honneur et la noblesse de leur métier : le risque (calculè)... » « La France, dit-il, est avide de vérité intuitive et métaphorique. » M. Gervais Jassaud, qui est luimême poète, et fui partie du collectif Génération, accuse le « laisser-aller des critiques » et « le laxisme des libraires qui ont metaphorique » M. Alexandre Baillot incrimine

le laxisme des libraires qui ont quelques exceptions près oublié e sens de leur métier».

le sens de leur métiers.

M. Jean Garaud regrette
qu'Aloin Bosquet n'ati pos mentionné dans son enquête des éditeurs marginaux comme Plasma
Barbare. Le Gué, Le Castor
Astral, Edmond Thomas, cet bien
d'autres maisons qui font un travali courageux ». D'autres lecteurs
s'étongent que les éditions Marvali courageux ». D'autres lecteurs s'étonnent que les éditions Maspèro n'aient pas été citées, alors qu'elles publient une collection de poésie initiulée Voix.

M. Claude Estebon signale un autre oubli : celui de la revue Argile, qu'il dirige et « qui, depuis troix santées et » un tribus de

trois années, et au rythme de quatre livraisons annuelles, publie aussi bien les poètes français que la poésie de langue étrangère.
Cet « oubli » me semble d'autant
plus fâcheux qu'à la revue
Argite est rattachée une collection

La Bibliothique Santi-Giscière, 132, rue de la Giscière, 132 arrondissement, présente une exposition durant les mois de Février et Mars, pour initier ses lecteurs à la Science-Fiction. Neur pannesux de jaquettes de livres de liustreront l'historique de quelques thèmes, de Lucien de Samosate, Kepler, Bétif de La Bratonne, etc.. à Silverberg, Dick, Andrevon, Le Guin et les autres. Un catalogue hibliographique contenant nauf textes explicatifs, la reproduction de la lithographic de Patrice Brissaud illustrant l'affiche et quelques photos de films seront à la disposition des visiteurs.

seront à la disposition des Visi-teurs.

Le 12 février à partir de 14 h. 30, Elisabeth Gilles, directrice de la collection « Présence du Futur » chez Denoël, et Robert Louit, directeur de la collection « Dimen-ique » cher Culture » Lieu ten sions » chez Calmann-Léry, ten-teront de répondre aux questions soulevées par cette exposition. Celle-ci circulers ensuits dans de poèsie portant le même titre, où sont déjà parus, en l'espace de deux ans, sept recueils de jeunes poètes français. J'ajoute... que les auteurs de ces livres de poèmes recoivent une somme relative-ment importante en droits d'au-

teur ».

M. Henry Bertrand, conseiller de l'enseignement technologique du ministère de l'éducation nationale, déplore que n'ait pas été mis en évidence « l'effort que font de nombreux enseignants, du pri-maire comme du secondaire, pour ouvrir et éveiller les esprits de leurs élèves à la poésie. Peut-on taire l'inlassable action de l'école taire l'iniassante action de l'école Freinet, qui, depuis vingt ans, in-cite ses élèves à la création poé-tique? Peut-on ignorer ou taire les réalisations audacteuses et exemplaires de l'école Estienne, qui publia, gracieusement et de fort belle manière, les poètes let-tristes, et bien d'autres jeunes poètes? ».

#### Une lettre de M. Jean Grassin

Cité par Alain Bosquet parmi les maisons d'éditions pratiquant le compte d'auteur, M. Jean Gras-

fois cruellement soufferte et libre-ment rêvée : celle du « malheur muet d'être, parmi les hommes, cet homme sacrifié : l'enfant ». (Voir dans « le Monde des livres » du 11 juin 1976 l'article de Josane Duranteau.) Inès Cagnati est née en 1937, en lot et Cagnati est née en 1937, en sin, invoquant le droit de répon-se, nous prie de publier cette Lot-et-Garonne, de parents ita-liens immigrés, ouvriers agricoles, et fit des études de lettres. Elle vit actuellement à Brasilia avec son mari, ingénieur, et son fils. Si la part de l'autobiographie est indéniable dans son œuvre, Inès Cagnati sait cependant dépasser la confidence, et là est peut-être son originalité, car elle éveille, en chaque lecteur, la

leitre:

M. Bosquet, procédant d'une
partialité qui déborde l'univers
de la critique poétique, a cru devoir avancer par la formule qu'il
a employée en parlant des éditions dont je suis le fondateur
que mon système d'éditions avec,
dans certains cas, participation
des auteurs aux frais, éliminait de
fait tout contrôle préalable quant fait tout contrôle préalable quant aux exigences concernant les œuvres publiées. A cela, qu'il me soit permis de

1) Que mon confrère, Pierre Seghers, par exemple, dont on ne peut nier les considérables services qu'il a rendus à la poésie, s'est trouvé, antérieurement à moi, dans la situation d'avoir fréquemment recours à la même méthode, dite schématiquement de compte

2) Que, contratrement à ce qu'avance M. Alain Bosquet (à qu'avance M. Alain Bosquet (à moins qu'il ne soit plus permis d'avoir, dans le domaine de la poèsie, qui demeure celui de la liberté, d'autres goûts que les siens), j'ai toujours publié, tant à mes frais qu'avec la participation des auteurs quand il ne m'était pas possible de faire autrement, les seuls poètes dont j'ai considéré que leurs œuvres tèmoignaient d'une sensibilité personnelle. Cai dans des cas plus sonnelle, ou, dans des cas plus rares, innovaient sur le plan de la forme. Et ce, en dehors de tout esprit de chapelle.

J'ai certainement, j'en conviens, comme tout éditeur, commis quelcomme tout enteur, commis queiques erreurs d'appréciation. En
particulier, celle que je déplore
le plus, c'est — m'étant laissé
it.fluencer par Jean-Pierre Rosnay, son confrère et ami — d'avoir
publié dans deux ouvrages différents un poème d'Alain Bosquet, que personnellement je trouvais très médiocre et qui, en tout cas, n'a rien ajouté au prestige de

#### VIENT DE PARAITRE

quartier l

#### Romans français

conscience enfouie de la difficulté d'être enfant, de cette solitude indicible. Elle atteint par là l'uni-

LES REPÊCHÉS

Inès Cagnati

reçoit le prix

des Deux-Magots

E prix des Deux-Magots a été attribué au premier tour à Inès Cagnati, pour son roman Génie la folle (Denoël),

ruman Genis la joue (Denoel), par huit voix contre une à Jean-François Bisot (les Dèclassés), à Hortense Dufour (la Dernière Femme de Barbe-Bleue), et une à Gonzague Saint-Bris (Athanase ou la Manière bleue).

C'est pour son second roman qui avait été retenu dans les sélec-tions du Goncourt et du Femina,

tions du Goncourt et du Femins, qu'Inès Cagnati vient d'être couronnée. Mais dès son premier livre, le Jour de congé (éd. Denosi), elle avait obtenu le prix Roger-Nimier, en 1973.

Ces deux œuvres, où réalisme et poésie se mêlent étroitement, sont comme deux reflets d'une seule et même expérience, à la fois cruellement soufferte et librement s'avair colle du grafice.

MYRIAM ANISSIMOV : Rue de mait. - L'auteur, qui a obtenu le grand prix du disque de l'Académie Charles Cros pour son enregistrement des chansons et poèmes d'Albertine Sarrazin, a déjà public deux romans : Comment va Rachel? et la Resquise. La condition juive et une mise en procès kafkaïenne composent le cli-mat de ce troisième roman. (Julliard,

195 p., 35 F.) CHRISTIAN COFFINET: la Jambe de mon père. - Après La Danse du cobaye, Christian Coffinet poursuit ici sa prospection de vagabond vision-naire, insolent, libertin, lyrique, sub-versif. Un authentique marginal. U.-C. Lattès, 224 p., 35 F.)

SUZANNE PROU : le Rapide Paris-Vintimille. - Un court récit de voyage du prix Théophraste-Renaudor 1975, auteur de la Petite Boutique. collection: « En direct ». (Mercure de France, 100 p., 28 F.)

#### Littérature étrangère

ALEXANDRE SOLJENITSYNE : Flamme au reas. — Une pièce de théâtre écrite en 1960 et qui emprante son sous-titre original à saint Luc (« Vois donc si la lumière qui est en toi n'est pas ténèbres») et dont le thème fondamental est l'usage de la science dans une société avancée. Traduit du russe par Alfreda Aucon-mrier. (Le Senil, 159 p., 27 F.)

JEAN-JACQUES BROCHIER : PArensure des surrèulistes (1914-1940). -Un essai sur cette explosion littéraire qui succèda au mouvement « dada » et se prolonge aujourd'hui dans ses implications politiques et poétiques. Par le rédacteur en chet du Magazine littéraire. (Stock, coll. « Les grands anneurs », 330 p., 42 f.)

#### Autobiographie

BONA DE MANDIARGUES : Botterenture. — L'épouse d'André Pierre de Mandiargues, descendante des doges vénitieus et elle-même peintre, y raconte son itinétaire et son aventure surréaliste avec l'aide d'Alain Vircondelet, auteus d'Un portrais de Marguerite Dans. (Stock, 310 p.,

#### Philosophie

PIERRE RAYMOND : Matérialismo dialectique et logique. — Une analyse des relations et des malentendus historiques existant entre la philo sophie marxiste et les œuvres de Russell, Wittgenstein, Carnap, etc. (Maspero, coll. Algorithmes, 184 p., 35 F.)

ALEXANDRE BOGDANOV: ... Science. l'Art et la Classe opprière. -Un choix de textes de celui qui fut, après 1905, le philosophe « gauchiste » attaqué par Lénine, et plus tard le théoricien du « Proletkult ». Ces textes sont traduits du russe, pour la première fois en France, par Blanche Grinbaum er présentés longuement par Dominique Lecourt et Henri Deluy. (Maspero, coll. Théorie », 296 p., 40 F.)

# BALLAND XENAKIS le temps usé d'aimerais être l'ami de cette femme.



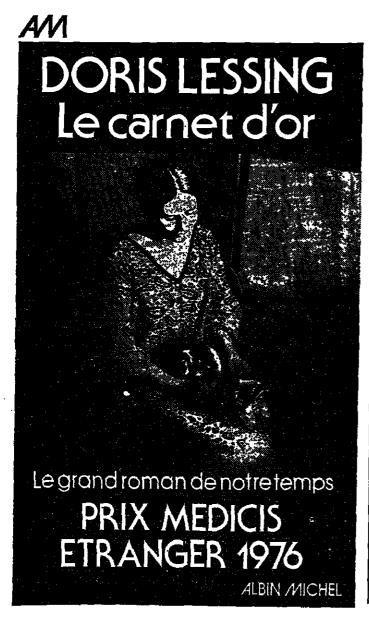

### BALLAND FRANCOISE **XENÁKIS** le temps usé Un mélange doux-amer qui met en goût tout de suite

#### Le Livre au'il faut connaître BIBLE COMPLÈTE

JACQUELINE PIATIER.

Ancien et Neuv. Testam, france 10 F Petite latreduction à la Bible selon la foi chrétienne : franco 3 F

L'Appel B.P. 20, 47400 Tonneirs C.C.P. 5.369 Toulouse

#### Manuscrits recherchés les Editions

LETTRES DU MONDE PUBLICATION EVENTUELLE

FIXÉE PAR CONTRATS prendre rendez-vous : 346-70-96 ou écrire : 142, Fg-Saint-Antoine, 75012 PARIS

Controls errorman d'Alan & est cons account doute le Mari.

3 lo dius acresse. Son petit Mari.

4e et considie, vis à la fois a de l'estat d'a mondifierne, dans al.

12e hair en coulteur de l'estat de l'estat d'a mondifierne de l'estat d'a mondifierne de l'estat d'a mondifierne de l'estat de l'es Were 1936-1953 The court of co Paris, me l'une existent de la constant de la const Marien ma. los rumeurs politiques des the thier n'est THE ESCHOOL OF THE PARTY OF THE A STATE OF BUILDING THE 29-13 E: 24 595 rèves. dente : E: JOSANE DURANTELL and the design

ÉCHOS EL NOUVEUR in inura : « Mort : s Édition die josieers té é 10 sillagie thez le Circulation de Pinis Mod. - Rabo Go-M. Burbhatine IS

criecteur adjoint de Pill!
philisophie de l'anivemble
Syrboane (Parts-II), male
cident de l'Association de
placement de son tous
la dicembre 1814 M leb
talist, extraint schéni de
talist, extraint schéni de
talist, extraint sinémi de FIRESON, H CONTROL 100 APPLAN 1805, to par jones of 1005. C \$5! derivative states of the control of **CONG. 36.** 175.0 die **de dibberganeer** de A LABOR TOWN - FF NOTAETTE EDILION

DE PHEL-LOTE COUNTY Presentes ti annette tal tiese Village In Des In Rehindings CONTRACTOR MAR IN MAR CO. Di comingi MARKET OF BOOK 1841. ers - est come etite and in which Parks per te recurs est flame : relatif à la dootrine cathare : elle est AN VI Bellett ittern. moins excusion à penser les for-Final Papers. COLUMN CONTRACTOR DE CAR SE CONTRACTOR DE LA CON There dieses

end the Print **A SELECTION** same per a spring And the first of the second of - egenerate de 1213 : défaite des Aragonais, alilés market i tar samiskent des Toulousains, à Muret. 1218 : The state of the state of the 1 . France as 2.5

ade theireas on la

Although the response

and the second land

de la la Table Pres

sour français, et la libération moment anée du Languedoc. 1229: flagefation du comte de Toulouse, et traité Si de la particular d erin in territoria esta permitera de la composición della composic Chicago para marie serent rettachement méridional à la France. A PROPERTY AND A PROP An 352 A. 35 2 3 ್ಯಸ್ತಿದ್ದ ಮುಸ್ತಪತ್ರವಾಗ ್ಕಾಗಿ ಎಂದ ವಿಚರಿಸುವ ಪ್ರತಿಪ or which the partie is the ini n reinidadus. .... 1, 21m El 🚝 · 秦、秦、温达海·克纳(1987) and the second of the second desired egorgista de la maisse ---aussi brutales. Quoi qu'il en soit, les regal but little " " tails sont les faits, et ces étudiants de licence forts ignorants auxquels and he was pure to the properties and

is demandala jadia : « Savez-vous in moins ce que sont les cathares », et dont l'in d'enc plus courageux B Grane et dont l'un d'eux, plus courageux que les autres, me répondait : fuciants lè, disais je, n'ont plus d'ex-Total di 142 to growing to the grander Courter Constant an electrical and a second 🙀 i i marijar 🐫 🚈 🤭 The state of the s the force of 10 mm 20 mm - yez : 11 yz pionseş ge 1.30° 2. 

g 🚁 📦 Kulabi S

1450; A 18h3 COISE  $\sim USU$ 

sensibilité que d'orgueil. L'orgueil des Oldenbourg, elle le sait bien. Conquise aussi sur l'immense

fotique dont sa jeunesse est re-couverte. Difficiles, ces vies de

pauvres : mener de front les études les travaux ménagers ; plus tard

enfants plus ieunes à élaver... Plus

difficiles encore, ces vies d'émi-

grés : l'isolement, l'indifférence, parfois l'hostilité et les querelles

les parents morts, la souci

## Les secrets de Zoé Oldenbourg Marc Ferro, explorateur de la Révolution d'Octobre

(Suite de la page 13.)

Il stimule, encourage ainsises premières tentatives : depuis l'âge de douze ans, elle écrit. Mais rien ne-tient contre cette accusetion majeure : il ne respecte ni rêtre ni la liberté d'autrui. Et il a détruit une mère adorée. De là l'inflexible féminisme de Zoé Oldenbourg, convaincue de la

maîtres, retire quelque chose

Cette règle, bien sûr, souffre de no- de l'Hexagone.

à la somme des connaissances hu-

maines. Tant le sujet semble avoir été

halisé, labouré, cacographié même.

toires exceptions : je pense aux tra-

vaux de Mile Thouzellier, à la toute ré-

cerita Religion des cathares, de Jean

Duvernoy (1), et à quelques auteurs

allemends et anglo-saxons. Je pense

aust, aurtout, au Bûcher de Mont-

ségur, toujours vif après dix-sept

ans de parution, que Zoe Oidenbourg publiz en 1959. Non pas que ce livre

soit de première main. Maigré de

et surtout à la célébre collection

Dost de la Bibliothèque nationale.

ce beeu Bücher représente surtout un

agrégat de lectures de livres sur

je sujet. Que cejul qui n'a jamais compilé » iui jette la première plerre l' Très intelligente synthèse,

donc, à partir d'œuvres d'historiens

Romancière de vocation, mais his-

torismo pointilleuse quant aux dates,

Odenbourg a donné, dans cette cau-

vie, l'indispensable regroupement des

repères chronologiques. Ceux-ci sont

précédés par un substantel exposé

moins éloignée du christianisme que

mules dogmatiques évoquées par

notre historienne (en fait les catha-

res eix-mêmes, si « dualistes » qu'ils

solent, ee proclameront = bons

chrétiens » l. Se déroulent donc, après

Untroduction doctrinale, les dates

fatidiques: 1209, descente des sol-

data anticathares venus du Nord, af-

famés de croisade « comme un musul-

mon de Simon de Montfort, oppres-

de Meaux ; Il pose les bases du

1244; chute et bûcher de Mont-

Il est pénible de penser que l'unité

française (= oil-oc ») s'est faite pour

une part (mais pour une part seu-

de la Provence) dans des conditions

ent, voyez le cas bien différent

res références aux sources

que des familles aù les femmes étaient plus fortes que les hommes. Et, en réaliste, elle ne croit qu'à De sa propre image, c'est d'all-

ce qu'elle voit. leurs aussi l'idée de force qu'an retient. D'où la tire-t-elle? La foi ne l'a jamais touchée que par intermittances, et elle a été élevée dans un milieu sans religion. Une Zoè Oldenbourg, convaincue de la supériorité de son sexe et de l'oppression qu'il subit. Elle n'a connu une vulnérabilité extrême aux blespression qu'il subit. Elle n'a connu une vulnérabilité extrême aux blespression qu'il subit. Elle n'a connu

denbourg, de cette dame russe qui

nous vint du troid ; elle fuyait les

drames de son pays d'origine, pour mieux nous parier du péché origine!

Le livre a viellii ; à certains égards,

il avait déjà un petit coup de vieux

dès sa parution. Quelques erreurs :

l'endura (jeune sulcidaire des ca-

thares) n'est nullement la « légende »

que prétend la page 55 du Bûcher. Il a bel et bien existé dans des cas

multiples. Le Languedoc, dont la

prospérité économique s'est main-

tenue jusqu'au quatorzième siècle

n'est pas devenu, du fait de la Croi-

sada, la province exsangue et brûlée

sincère notre historienne. Les femme

yraiment un bûcher à Montségur?

croit le docte Dossat (mals doit-on

assez loin de là, à Bram (localité qui

Toulouse). Il n'y a pas de raison blen

eûr, au vu de cette affirmation, pour

nir périodiquement célébrées à

Montségur : elles sont lièes, affec-

tivement et esthétiquement, au glo-

rieux site des ruines du château et

la petite bourgade de Bram, ignorante

jusqu'à aujourd'hui de son prestigieux

passé, ne mériteralt-elle pas aussi sa

part de rêve et de souvenir dans

l'évocation d'une de ces trente jour-

EMMANUEL LE ROY LADURIE.

(1) Privat. éditeur, Toulouse 406 pages, 125 P.

France (2) ?

énager les cérémonies du souve

sûrement réel.

DE OLDENBOURG nous dit, dans son autoportrait, que, romancière de

avec exactitude et réalisme le décor de ses drames. Il n'empêche que

enganuel Lercy Ladurie, l'auteur de Montaillou, village occitan, rend ici

HAQUE Ivre nouveau sur le cuses Je les prie, dorénavant,

le Bücher de Montségur a beaucoup contribué à la metire en jum

vocation, elle n'a été qu'historienne d'occasion, par souci de peindre

catharisme, disalt l'un de mes lire, séance tenante, le livre d'Ol-

politiques où s'entre-déchirent les Le Bûcher de Montségur a-t-il existé? Pourquel le Moyen Age 1

En dépit de tout, Zoé Oldende lire et d'écrire. Cette vocation impérieuse l'a sauvée. Mais ce solut, on ne fait que l'entrevoir pudiquement. Elle ne raconte pas sa vie d'épouse, de mère. Elle s'attache à la formation de l'écrivoin. Son choix de notre Moyen Age, qui l'a enfermée dans le roman historique, genre décrié, a surpris. Elle dit que, comme tout être déraciné, elle s'ast cherché des ancetres. Elle les a pris dans le pays qu'elle avait adopté (car elle se sent « une vieille Parisienne ne saurait s'acclimater en aucun autre lieu du monde ») et dans l'époque où d'emblée, quand elle l'eut découverte, elle s'est mise à respirer. Elle y retrouvait l'atmosphère héroïque et désintéressée de son enfance, noumie de légendes, les bouleversements qu'elle avait traversés, des résis tances désespérées, peut-être aussi de grands rêves broyés.

Certes, la révolution d'Octobre dont nous parle avec une émotion n'a jamais été pour elle un gage d'espérance, et pour cause ! Mais méridionales, opprimées plus souvent qu'à leur tour, n'avalent sans doute le grief majeur au'elle nountt pas auprès des hommes le prestige contre les communistes, c'est exalté qu'elle leur prête. Le fameux d'avoir leurré un peuple en dégradant les valeurs qui lui sont le plus chères : la justice et la liberté. concile de Saint - Félix - de - Caraman (1187), auquel aurait participé le pape - cathare Nicetas, venu Ces valeurs-là, le peuple russe, d'Orient, n'est peut-être qu'un mythe : quoique l'Occident en ait injusteil était déjà soupçonné comme tel en ment douté, les possédait, Zoé Oldenbourg les a entendues vibrer 1959, date de la parution du Bücher, chez nos Cathores et nos Croisés, qui pourtant le cite comme un fait On comprend mieux, après ce retour aux sources, les déclarations liminaires de ses livres, qui étan-Un autre problème concerne non pas la valeur du livre, incontestable naient touiours : elle n'écrivait pas durable malgré ces quelques de romans historiques, mais des « bavures », mais la pertinence du romans d'après l'expérience de sa titre. La question qu'a posée M. Yves vie. On lui reprochait des couleurs Dossat est la sulvante : « Y e-t-li eu trop noires, une complaisance pour les massacres. On obtient ici bûcher sur lequel auraient été brûlés la pothétique réponse : « Même les hérétiques capturés après la l'enfant qui n'a pas de ses veux prise du fameux château de ce nom contemplé des scènes d'horreur est (1244). En fait, ce bûcher, si l'on en marqué par la terreur, quand il y

a eu Terreur véritable dans son

l'en croîre?), n'a pas flambé à Montségur (diocèse de Pamiers) mais | de précocité, de volonté, de couétait alors située dans le diocèse de rage, de certitudes. Mais non, on peut taxer d'autosatisfaction une telle empoignade avec soimême. On est touché par l'honnê-teté, l'intelligence, la fermeté. Par l'art aussi. Zoé Oldenbourg ne relate rien d'une façon linéaire. On est plongé dans une conscience qui à leur champ des « Cremats ». Mais se souvient, juge, réfléchit, rêve, le tout mêlé. Un livre dense et riche. Par touches, par éclairs, dans de vivants tableaux, dans des scènes dont le quotidien n'atténue pas le pathétique, Zoé Oldenbourg nées, dont un bûcher, qui firent la nous fait vivre la révolution russe. un dramatique roman familial, et formule son : « Ce que je crois », un des premiers à être écrits par une femme. Et cet autoportrait sévère et sombre — l'auteur a une (2) Sur l'empiscement possible ou réel du fameux bûchet, voir Y. Dos-est, le Bûcher de Montaégur, dans Cahiers de Fanteaux, nº 6, 1971 (Privat, Toulouse). vision apocalyptique du monde de demain — apparaît comme un hymne à la vie.

JACQUELINE PIATIER. masses?

## UJOURD'HUI directeur d'études à l'Ecole

des hautes études de sciences sociales. Marc · Ferro est, dans sa cinquantaine, un hist rien actif. Après sa Grande Guerre, 1914-1918 le thème Cinéma et histoire, attendu en mars chez Denoël, voici le deuxième et dernier tome de la Révolution de 1917. Le premier, la Chute du tsa-risme et les Origines d'Octobre, avait été édité en (Aubier-Montaigne, 606 p., 42 F). Dix ans plur tard, c'est Octobre, naissance d'une société (512 p., 84 F). L'ensemble ne devroit pas passer inaperçu, pour deux raisons. Marc Ferro verse d'abord au dossier de la période étudiée une joule de documents inédits, tirés des archives soviétiques, et plus particulièrement de celles de Lenin-

l'approche d'Octobre 1917 et parjois d'une façon si projonde qu'on attend déjà avec curiosité les réactions des spécialistes et, bien sur celles de la critique soviétique elle-même, qui n'avatt pas voulu trop s'engager sur la scule rue du premier volume. Cette fois, les conclusions sont sans ambiguité: le succès d'Octobre ne jut pas du à la seule force du parti bolchevique. S'A y eut un « mouvement venu d'en haut », il y eut aussi un « mouvement venu d'en bas ». Cependant, lorsqu'il entreprit son travail vers

1960, Marc Ferro ne pensait pas innover de juçon majeure. Il se proposait seulement d'étudier les réactions de l'Europe à la révolution russe. Et puis... - J.-M. Th.

#### « L'HISTOIRE RESSENTIE PAR UNE SOCIÉTÉ »

pouvoir accéder aux archives soviétiques. Découverte fan-tastique ! Des milliers de télégrammes adressés de partout au gouvernement provisoire de février par des ouvriers, des blanchisseuses, des cochers, des comités de quartier, des régiments. Le trésor, c'était cela. Ces petits textes livraient le tableau réel de la société russe de 1917. J'ai pu mesurer le décalage entre l'histoire vue et présentée par les partis on organisations et sa réalité ressentie par une société. On s'explique mieux alors l'échec du gouverne ment de février. Kerenski n'avait jamais lu ces textes des blanchisseuses de Bakou ou des cochers de Perm. Pas plus d'ailleurs que les gens du gouvernement provisoire on des soviets. Ils poursuivalent leur affaire sans l'oreille des classes populaires.

● Cela suffiraît-il à annoncer une prise de poupoir par les bolcheviks?

- Bien sûr oue non. Les bolcheviks apparaissent aussi sourds à ces expressions populaires. Sauf l'un d'eux : Lénine. Plébéien, il écoute les plébéiens. Et. en octobre, les bolcheviks sauront interpréter le mécontentement des masses. Il n'en reste pas moins qu'ils n'auront pas pris en charge les revendications. Ils les laisseront seulement se développer et, la révolution accomplie, materont an hesoin les monvements ouvriers OR PRYSRES. -

 C'est, en somme, soutenis que les bolcheviks furent plus attentifs aux aspirations des masses avant de prendre le

- Voilà. Mais, deuxième innoleur maintien au pouvoir s'explique très bien malgré cela. Un courant historique veut qu'ils aient mystiffé tout le monde, agi de facon diabolique. Oui et non. Les ouvriers n'ont pas le sentiment d'être mystifiés. Dans l'optique de l'époque, la grande affaire, c'est mieux vivre. C'est moins, en tout cas, de chasser les patrons que de les réduire à la condition commune. L'autogestion n'apparaft has comme un objectif, sauf. peut-être, dans de petites entreprises. C'est pour cela qu'on ne peut parler de mystification. Il y a eu seulement détournement des organisations ouvrières an profit de l'Etat. Mais, les documents le montrent, cela n'a pas été vécu comme tel

● Alors, la révolution aura bien été une révolution des

émerveillé et passionné, une fraction de ces masses --j'ai en la chance de fraction qui d'ailleurs s'est renouune fraction de ces masses -velée, — mais pas par une mino- la promotion sociale. rité. Il est vrai que ces fractions n'accomplissent pas la révolution pour que le pouvoir soit pris par les bolcheviks. Ce qu'on a appelé communément les soviets et qui a caché la réalité, c'est un réseau de comités multiples dans les usines, les quartiers, les groupes de garde, les sections syndicales, les associations, les régiments. Chacun a son bureau, son comité central. Ils communiquent entre eux, coordonnent les actions, mais sans se fédérer.

● C'est déjà la bureaucratisation?

- Oui, elle apparaît. Ces comités luttent entre eux par les voies bureaucratiques. Octobre entérinera cela en le renforçant. En attendant la révolution, c'est la lutte sur chaque terrain. Un conflit apparatt, qui va diriger? Le comité d'ouvriers ou les syndicats? Comme chez les uns et les autres, il y a des bolcheviks, cenx-ci vont s'entendre et devenir le dénominateur commun pour la Intte contre le gouvernement pro-

#### Les sources de la violence

Cest ce mue vous resumez par cette phrase : < L'insur-» rection d'Octobre a été plus une épreuve de force entre un gouvernement sans Etat et un Etat sans gouvernement. » Et nous en arrivons à votre troisième conclusion, sur les sources de la violence.

— Je n'avais pas du tout envipouvoir qu'une jois au pouvoir. sagé d'en arriver là. Je pensais senlement apporter quelques ré- ligner que comptent non les meponses à des questions tradition- sures qui renforcent le pouvoir men des pièces d'archives, qui donnent la pulsation populaire, blen plus que les archives du parti, que j'ai pu voir aussi, j'ai découvert que la violence, la terreur, avaient commencé avant octobre et qu'elles n'émanaient pas des organisations politiques. Bien sûr, il y a la micro-terreur de juillet 1917, à laquelle répondra, pendant dix ans, une macro-terreur du parti bolchevik Il ne faut pas voir que cela et comme cela. Il y a bel et bien une violence, et même une terreur, qui a émané des couches populaires. On avait supporté l'absence de réformes pendant des générations. La révolution faite, on ne pouvait plus attendre six mois. Alors paraît une terreur de groupes, d'individus non contrôlés par les partis. Ca commence dans les campagnes contre les grands propriétaires, les officiers. Ça gagne les villes, les comités de quartier et même des gens qui ne sont rien du tout. C'est prévisible ? Les programmes des partis et les aspirations de la base divergent souvent. Et pour la réalisation de ce qu'elle demande la base fait clairement savoir :

• Que font les bolcheviks devant cela?

«S'A le faut, nous agirons pai

» nous-mêmes. »

- Rien. Ils n'ont pas por aux excès. Mais ils sont ravis de les constater. Ce sont ces milieux populaires qui vont nouvrir, ion-tifier le nouvel Stat ne d'Octobre: Tous les chefs de ces comités he resteront en place désormais que si les bolcheviks l'emportent. Ils ne sont pas encore boloheviks. Ils n'adhéreront one plus, tard.

On peut peuser aus

L'intelligentsia submergee

trançaise.

- Non Dans nos « clubs » on se contentant de parier. Les comi-tés de 1917 agissent, montrent leur force, leur violence avant de mniquer aux instances de l'Etat. Ils submergent les bolche viks de tradition qui étalent des bourgeois. Mais c'est en même temps la submersion des liberales de l'intelligentala auss par ces courants populaires et pas

- Elle aura été accomplie par du tout marxistes, Eux sont antisémites, antiféministes. Cela ne se perdra pas, tout en assurant

> ● Est-ce à dire que toute révolution profondément populaire seruit porteuse de tels germes?

- Certes. Bien que dans la France d'aujourd'hui la bourgeoisie libérale et réformiste soit bien plus consistante qu'en Russie, un tel « dérapage » est toujours possible, au moins tant qu'une majorité de citoyens se sentira persécutée par l'Etat, par les iniustices du fisc, par la discrimination dans l'application des lois. Cette situation suscite un ressentiment populaire qui peut déterminer des réactions sans relation avec la mesure apparente des griefs qui en sont à l'origine. Ces réactions pourraient être incon-trôlables. La « tête » démocratique et conciliatrice des organisations pourrait être submergée par une « base » qui se gonflerait et trou-verait toujours au sommet l'appui de démagogues, de doctrinaires.

r Toutefois, je ne pense pas qu'en cas de prise de pouvoir l'idéal de la gauche subirait une subversion aussi tragique qu'en Russie : l'écart culturel entre les dirigeants des organisations et les citoyens y est moindre, les groupes sociaux sont plus différencies, l'autorité et la richesse sont plus partagées. Les adversaires du pluralisme démocratique ont à qui

» Et puis on peut imaginer que, ayant pris la lecon de l'histoire. les organisations démocratiques sauraient prendre les mesures d'équité que la société réclame sans attendre ni un an ni deux mois : à ce propos, faut-il soudes dirigeants, mais celles, très variées, qui apportent un mieuxvivre à toutes les catégories de citoyens. »

Propos recueillis par JEAN-MARC THEOLLEYRE.

PAYOT JACQUELINE MER Le parti de Maurice Thorez ou le bonheur communiste français FRANÇOIS LARUELLE Nietzsche contre Heldegger

thèses pour une politique nietzschéenne

JEAN-MARC BARDEAU

infirmité et inadaptation sociale un regard politique sur l'infirmité Dr DONALD MELTZER Les structures sexuelles de la vie psychique PHILIPPE GARCIN Partis-pris, essis

#### PETITE BIBLIOTHEQUE PAYOT ROGER DADOUN et CLAUDE METTRA

Au-delà des portes du rêve Entretiens sur l'aminopologie onicique de Géza Robeim MICHEL PANOFF

Ethnologie: le deuxième souffie

# NATHALIE SARRAUTE

"disent les imbéciles"

**GALLIMARD** 

### **MONTAIGNE** 13 Quai Conti Paris 6º Marc FERRO LA REVOLUTION **DE 1917** VIENT DE PARAITRE Octobre. Naissance d'une société Un vel. 84 F

La chute du tsarisme et les origines d'Octobre "Un remarquable livre de réfé-

RAPPEL: TOME 1

rence "L'Express - "Un ouvrage qui fera autorité" Le Wonde -"Priss aux meilleures sources, ce volume constitue une docu-mentation incomparable sur cette période. " Les Nouvelles Littéraires

Un vol. 42 F

tition ségère qui type de publica les pass praed

pour set cervest.
On entropress
personnique de securities securities de 
to Gent du Justi enfants à penti

Society. Il 🍞 🛎

Julie : en time s plus parials ding

département des

tion. Et en in

silence pour évis

de e leur police d

veille de Noël : 14

an enbermerche

quaique part, « 190 chier le monde ».

è elle, se réfugie :

des impassines de

outliers minus s

violée des sa plus Mais le plus tour cette fresque mos

Alors que Julie

tout son pers di

mieux prendre se

rentre de vigage l'attend : la rack

nent, Beth er

RET STEE HE

l'effet d'une mode récente - a s'ingénie à leur créer difficultés

## Réflexions sur deux expériences psychiatriques

ONNEUL, La Borde : sur sions, où la théorie côtoie l'anec- reconnaissable entre mille. Multifrançaise, ces noms évo-quent des lieux célèbres et mais facile à lire, dont le princi-pai mérite est de nous présenter connus. On sait que dans les expériences menées, d'une part, par Maud Mannoni et, de l'autre, par Jean Oury, c'est d'une certaine manière le sort de la psychothéraple qui est en question, Mais en même temps l'aura dont ces lieux ont été enveloppés — par

joué comme un écran, rendant difficile toute appréciation objec-

tive. Il est donc heureux que

plusieurs livres, ces derniers mois,

alent tenté chacun à leur

manière, de lever cet obstacle :

ainsi se rapproche-t-on du jour

où il sera enfin possible d'esquis-

ser un bilan provisoire de deux

recherches dont les points de

convergence ne dolvent pas

Fondée en 1969 par Maud Man-

noni et Robert Lefort, l'école expérimentale de Bonneuil, desti-

née aux enfants dits débiles, han-

dicapés ou psychotiques, se définit

comme une « institution écla-

tée ». Les soignants refusent de

s'y considérer comme les tout-puissants représentants du savoir

Ils s'efforcent de ramener à la

vie des enfants estimés incura-

bles — grâce aux vertus de l'exis-

tence communautaire, du théâtre,

du travail ou du jeu. A l'occasion

d'un film que Guy Seligmann

vint tourner à Bonneuil (1).

parents, enfants et soignants

s'étaient réunis pour confronter

leurs expériences. De ces discus-

Femand

Braudel

Méditerranée

et le monde

méditerranéen

à l'époque

de Philippe II

ARMAND COLIN

IMPRIMERIE SPECIALE POUR PERIODIQUES

HEBDOMADAIRES ET MENSUELS

Consultez les Presses du Palais-Royal 65 rue Sainte-Anne (266-10-00) maisonfoncée en 1925 DELAIS EXEMPLAIRES PRIX AGREABLES

(1) Vivre à Bonneuil.

cacher les différences profondes.

pal mérite est de nous présenter l'histoire de nombreux cas concrets sans masquer, lorsqu'ils existent, les échecs ou les tâtonnements de la thérapie. Au total, cependant, ce sont les succès qui l'emportent, donnant raison à administration tracassière, qu'i

et embarras. La complexité des démêlés avec la Sécurité sociale

est sans doute le premier point

C'est en 1953 que s'ouvre, dans un château de Sologne, la clini-

que de La Borde. A cette époque-

charnière dans l'histoire de la

psychiatrie française, le primat des thérapeutiques organiques

commence à être contesté par

l'essor des thérapeutiques psycho-

logiques : tournant qui s'expli-

que, en partie, par le développe-

fluence des travaux de Lacan.

Restait à faire entrer la psycho-

théraple dans le cadre de l'insti-

fution hospitalière, projet entre-

pris par deux hommes dont le

nom demeurera attaché à

La Borde, Jean Oury et Félix

Guattari. Très vite, les difficultés de gestion ou d'organisation du

travail au sein d'une vaste com-

munauté — où soignants et soi-gnés n'hésitent pas, quand il le

faut, à échanger leurs rôles -

amènent la nouvelle clinique à

imaginer des solutions qui finis-sent par lui donner un visage

« EXEMPLAIRE »

« INCOINCABLE » ?

Sons le titre « Les incoinçables »,

mée par de jeunes méde ainsi que d'anciens « patients ».

et connue pour ses prises de position radicales contre la pay-

commun avec La Borde...

Détail de « l'Ane à l'école » de Bruegel

ment privilégié d'une thérapje

rience le numéro 21 de Recher-

ches apporte d'intéressants témoi-

★ Un lieu pour vivre, de Maud

Mannoui et des enfants de Bonneuil, leurs parents et l'équips des « soignants ». Edi-

tions du Seuil, coil. «Le champ freudien », 316 p.,

★ Psychiatrie et psychothâraple institutionnelle, de Jean Oury. Payot, coll. « Traces », 330 p., 75 F.

★ La Bords ou le droit à la folie, da Jean-Clauda Polack et Danielle Sabourin. Pré-

★ Histoires de La Borde. « Recherches, », numéro 21.

gnages. Le collectif qui l'a écrit -

mêlent interviews et récits, re-

individuelles — s'est limité volon-tairement à l'étude d'un aspect

essentiel : l'organisation du per-

sonnel soignant et l'évolution des

institutions au sein de la clinique.

Ecrite avec prudence par des « ac-

dans un style très ouvert, où se

cherches théoriques et expressions

faces de J. Oury et F. Guat-tari. Calmann-Lévy, col.

Sur les débuts de cette expé-

la carte de la psychiatrie dote, est né un livre composite plication des réunions, des grou- mêmes, l'enquête s'arrête en 1963, pes, des clubs de spécialisation du personnel, lutte contre la segrégation des malades, antogestion généralisée, refus des dictatures (fût-ce celle des responsables), deviennent, en effet, les traits majeurs de cette e psychothérapie institutionnelle », où l'équipe de Bonneuil contre une l'institution fonctionne à la fois comme le lieu et comme l'instru-

 « labordiens » — dresse, au contraire, un bilan complet des résultats sur plusieurs points cruciaux : l'utilité des groupes, celle des médicaments (fermement affirmée), le rapport à l'argent, au pouvoir, au sexe. Ce texte brillant et souvent provocant - il entreprend, par exemple, de comparer les bienfaits de l'électrochoc à ceux de l'orgasme — tend à renforcer la « légende » de La Borde. plutôt qu'à la détruire. Tant il est vrai qu'en matlère de folie, toute affirmation « générale » risque de se trouver sans cesse décalée par rapport à la vie, à la misère, à la souffrance du psychotique. Partir de cette souffrance, ne

dont l'entreprise psychiatrique en

Le livre de Jean-Claude Polack

.et Danielle Sabourin — tous deux

général devint ensuite l'objet.

jamais l'oublier — démarche plus austère, mais moins mystifiante, - telle fut l'ambition propre de Jean Oury chaque fois qu'il écrivit un texte. Prises de paroles ponctuelles, échelonnées sur vingt ans de pratique et d'échanges quotidiens avec les psychotique ainsi apparait cette vingtaine d'articles réunis en un volume. dont la lecture constitue un contrepoint précieux aux deux livres précédents.

Cédant le moins possible aux plèges de la « littérature », Jean Oury tente de conceptualiser très souvent à partir de Lacan le « nœud » de la psychose et le point d'intervention possible d'une thérapie tout en reprochant vivement à une certaine antipsychiatrie d'avoir sous-estimé la réalité de ces problèmes. Car, bien que désireux de rendre au « fou » dignité et liberté, Oury se méfie des solutions de facilité qui con-sistent à affirmer que la folie « n'existe pas ». Depuis longtemps critiqué « sur sa droite », il le sera donc aussi « sur sa gauche » pour avoir affirmé : « Il y a quelque chose à sauver de la psychiatrie. »

Reste qu'à La Borde comme à Bonneuil des êtres semblent redécouvrir le bonheur en revenant à la vie. N'est-ce pas là, au fond, la seule chose qui importe ? CHRISTIAN DELACAMPAGNE.

UN ENFANT DANS L'ASILE, Jean Sandretto. Ed. du Seuil, avant les contestations violentes

N beau village tout neut, avec sa place et son église, ses pavillons et communs, son quartier ∝noble = et son dépotoir. Un village réservé aux - tous -, baptisé Centre psychothérapique départemental, s'ouvre dans une région encore dépourvue. Un leune interne y prend son pre-mier poste. Y e-t-li là de quoi faire un livre ? Oui, et l'un des plus passionnants d'une littérature déjà ebondante. Parce que Jean Sandretto, l'interne « en question . (à tous les sens), montre comment les meilleures intentions et les plus belles théories rejoignent, lentement les vieilles routines astiaires. Christian, en servant de « révé-

isteur ». l'a beaucoup aidé. li a neuf ans, celul-là, des cheveux blonds et des yeux inquiets. Enfant abandonné, il arrive d'un aérium où il élait presque heureux. Mais, de diagnostics hétifs en dossiers laconiques, on l'a étiqueté - pré-psychotique -. Et part... Christian - qui parle, lit, écrit - se retrouve donc dans un service pour débiles profonds. tres difformes qui grognent, bavent, rampent ou détéquent sur le sol. Seul avec sa parole. Mais qui va l'entendre ?

Les Infirmiers ? Ils le considèrent d'abord comme un des leurs, un gosse normal placé là par erreur. Ses innombrables fait de les agacer : il met en cause leurs moindres gestes, Interroge leurs fragiles assuran-Une soignante s'Improvise Institutrice, les autres la jalousent : Christian est le « chouchou » de tous. N'est-il pas bizarre, depuis qu'elle lui donne des cours? Du coup, le regard change : ce petit est schizoide, caractériel, pervers ou dépressil, selon l'humeur de chacun, En tout cas, il faut le soigner.

Mais de quoi ? De n'avoir pas de parents, ou trop de parole?



Histoire d'asile –

LORSQUE L'ENFANT PARLAIT

★ Dessin de CHRISTIAN.

Et comment faire ? Le médecinson gré, est chargé d'une psychothérapie improvisée.

mente disponibles : compter tratils, entretiens enregistrés.

Cette « simple » histoire en apprend plus sur le tonction nement de l'institution que des dizaines d'ouvrages théoriques. Si l'on veut comprendre quelque chose à la situation concrète d e s hōpitaux psychietriques aulourd'hui, Il taut lire ces pages pleines de mont et de vie. L'auteur jargonne le moins possible et pour une tels l'express consacrée n'est pas abusive ca se lit = comme un roman > Au début de ses entretiens avec l'auteur, Christian a cette phrase merveilleuse : « Je parle comment, avec tol? On parle avec des choses vraies, ou pour des singeries ? - Après tout, la psychanalyse, la philosophie, voire la poésie, n'ont jamais eu

ROGER-POL DROIT.

ROLAND JACCARD.

Autour du cas de l'entant, tous

cristallisent : rivalités personnelles, chantages affectifs, fan tasmes collectifs, querelles de pouvoir. Le grand mérite de Jean Sandretto est de mettro ces mécanismes à nu, au jour le lour, à l'aide de notes personnelles, et de tous les docurendus de réunions, registres du service, rapports adminis

#### mail aveo Zeide, seront intéreses par la recueil de nouvelles di leurs ceux manières se conon leurs sans viziment s'opposer, tons un voisinage d'affinités. Les nouvelles de Fitzgeraid sont res nous calles cu'il donna au maparmi centra qu'il cerma au ma-prane populaire Saturday Eva-prane Post, entre 1920 et 1938. gles sun: d'essence sentimenthe eucose das is a yabba and obligations y curre le plus soumi sur des perspectives incereines. Elles sont pourtant écrites sines Elius grand soin — la sines de c'écriture brillante et

les enfants terribles de M

CLATS DU PARADIS, de 160

gs passionnes de Fitzgerald.

curieux du couple qu'il for-

FLA DENT DU FAUVE, de Mar-port Kellorz, traduit de l'anglais par Suz-ane Mayour, Gellimard,

U rent de la détresse, New-Tork some ses enfants per-Acis. is comme afficura, mais peut-être avec pins de culture encore, la plus barbare de mitropoles modernes a érigé a code de rie indifférence, violent meliance. Qu'ils errent dans halle par descentrement on pour deche un sere, une mère dispani is n'entent pas très longgenps !" ::nstitution p, refuge que h società a cres à leur intention. I reste a ces o chiens perdus sans odier a s'inventer un art de ane qui sera un injurieux et mangan: défi à l'égard des atuites. Une parade violente et micaturale. Les vollà devenus miants terribles.

Can un groupe de ces déshéries que Marjorie Kellogg, la mesacière de Dis-mai que tu tune Junie Moon, evoque aven-



sœurs et sen ge enfant demende q sens hi A chac Parfois, nu rane r cheme avec sa n elle sussi na tarde ne restera à Berriet la complicité Madeline, 145 gr Pautre par epreuve du jong i Accune sensible syncopét mir repides Ascune s constat lucido es nétes vito enlev petits tableaux d vérité et un langi uste. Batre pall

dresse, colère et la du faure étable, petit bilan de l'e reuse à l'issure de

# Freud et l'occultisme

chiatrie traditionnelle, publis un numéro spécial où sont violemment attaqués la clinique de ES écrits de Freud, ayant trait à l'occultisme sont méconnus. d'études et de recherches sur le Un jeune psychlatre, chercheur e Dr Christian tari).
Dénonçant « l'antipsychiatrie Moreau, s'est attaché à les recenser, à les situer dans le temps, et à dégager ce que pouvait être une approche psychanalytique de tous les phéno-spiritisme, divination,

de choc » et la « thérapis si douce » pratiquée, se lo n eux, dans cette clinique, les anteurs s'en preunent au mythe qui s'est dévelopé autour d'elle : « Par ses électrochoes, par ses médicaments, La\_Borde, c'est magie, possessions, télépathie... prétendument surnaturels. Prétendument, car il ne fait aucun doute pour comme allients. Mals par ses faux-semblants (...) La Borde, c'est bien pire qu'allieurs ». Freud que la fonction essentielle de l'occultisme est de méconnaissance. d'occultation de l'inconscient ; rap-Le ton est donné, la discus-sion ouverte. A chacun, s'il le peions à ce propos que dans les peut, de juger... - R.-P. D. Nouvelles conférences, il définissait la psychanalyse comme - un morceau (1) 1, rue des Fossés-Saint-Jacques, 75005 Paris. Nº 10, 64 p., 18 F. de terre inconnue, gagné sur les croyances populaires et le mysti-

Pourlant, et c'est là l'originalité de sa position, il était prêt à admettre l'hypothèse de la télépathie qui constitualt, selon lui, « le noyau de

\* FREUD ET L'OCCULTISME, de « On est amené à penser que ce tut mine de renseignements appréciables commun, et a ces « miracles » comt Christian Moreau. Privat. 218 p., 30 F. là le mode archaîque de communica- sur la parapsychologie à l'aube de ce on ne sait trop e'il faut les attribuer tion entre les êtres et qu'il céda la siècle et sur l'attitude des premiers à l'inconscient ou à la dextérité des place à la méthode par aignes per- psychanalystes face à des manifes- « médiums ». ceptibles à l'aide d'organes sensocontinuer à subsister à l'arrière plan et à se manifester en certaines circonstances. >

Dès 1911, Freud fit partie de Société de recherches psychiques de Londres et iamais il ne releta absolument l'existence de phénomènes para-normaux. En accord sur ce poin avec Ferenczi, qui écrivait « après tout, ne seralt-ce que du seul point de vue sociologique, le sujet est suffisamment important pour retenii l'attention des savants », il comptali sur une approche scientifique, où i réservait une large part à la psychenalyse, pour expliquer la « télépathie », s'opposant par là même aux conceptions mystiques et spiritua listes de C.G. Jung.

Le livre du Dr Christian Moreau. parfaitement honnête dans un vérité de l'occultisme ». Il écrit à domaine où se multiplient charlatans, mythomanes et gogos, contient une

tations étranges, bizarres, hors du

LES LIVRES si vous ne savez plus.. où les mettre... our vous installer ULTRA-RAPPDEMENT à des prix IMBATTABLES MAISON DES BIBLIOTHÉODES Catalogue illustrė gratult. 150 modėles lous formats, superposables, judanos:

si vous aimez

LA MAISON DES BIBLIOTHÉGUES 75014 PARIS - 61, rue Froidevaux - Tél. 633.73.33 Consect faces less journs, majores de Samonia de 9 h à 19 le . Réprondent samps

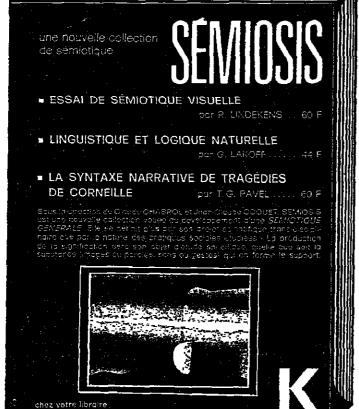



ce propos dans Rêve et Occultisme :



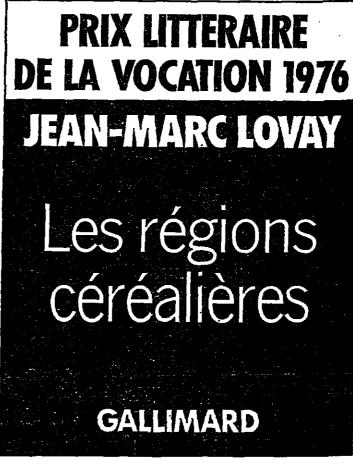

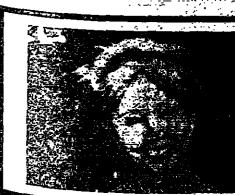

Journal tomes 1 à 5 Une Espionne dans la Maison de l' La séduction du Minotaure sulv Les miroirs dans le jardin Le roman de l'avenir

فكذا من الأصل

Histoire d'asile

Sege p

M SENTENS OF MARKET ST.

### - foc.

10 2-15 GHPS

Marian vie.

dune finance.

m fes sens.

All managers

K. Jentemen,

es edt \_

Bons die:

Paties mens

ger geragner

AN EE:

M MARKOTENES

THE PLANE

**in in derse se** 

STATE OF MICH.

programme and programme

cultisme

beaning on thoses.

AND REST

en place is

M. des chergia

Ber ber beres

Mariens.

M. Parte c.o

00 M Se ...

**OFF**; OF TWO CAS

& L'ENFANT PARI

\* Comments.

Se comman large to the command of the command large to the command large

Putour du cas de lete.

orange se

7 (24) THE 1 R.

1 2 2 2 B

27-7-9 62. e: Ge ball.

TOTAL TO PERSON

77-12 = 1301(2)41

or of Paris

er Cambrada ide

The sames

122 E-200 (122 E-200)

The Late of the

258

at 22 minerag

11)1779 3 2232

... 3 gr ಬ್:-: ರೀಹ್ಯ

7.00

THE RES

1 1448.72mg 

10 - 10 181 Jan

ಯಾಯಗಳ ಗಡುವಾರಿ e e emilia e

\$ 1,211 Jest 72 45

. General das proje

The state of the same

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

# LETTRES AMÉRICAINES

DES NOUVELLES CROISÉES

# La passion des Fitzgerald

ES passionnes de Fitzgerald, curieux du couple qu'il for-mait avec Zeida, seront intérassés par ce recueil de nouvelles où leurs deux manières se confrontent sans vraiment s'opposer. dans un volsinage d'affinités.

Les nouvelles de Fitzgerald sont parmi celles qu'il donna au ma-gazine populaire Saturday Evening Post, entre 1920 et 1938. sont d'essence sentimentale encore que le « happy end » obligatoire y ouvre le plus souvent sur des perspectives Incertaines. Elles sont pourtant écrites avec le plus grand soln - la magie d'écriture brillante et

Filzgerald-Smith, rappelle qu'il tient pour beaucoup à la compétition sévère qui régnait dans ce type de publications auxquelles les plus grands écrivains de l'époque ne craignaient pas de collaborer.

Fitzgerald se servait d'alleurs de ces textes comme d'exercices pour ses œuvres ultérieures. On retrouvera les thèmes et les

personnages chers à l'écrivain : une certaine jeunesse dorée, cos-mopolite, hollywoodienne, vaguant d'Amérique en Europe à la recherche d'un équilibre de vie, ambi-tieuse et désenchantée, assoiffée de bonheur et désaccordée, noyant dans la griserie de l'alcool

une belle netteté de touches dans

tendre de Fitzgerald. Ce souci de qualité. Matthew J. Broccoli, qui a de l'amour qui ne fût pas corcomposé le recueil avec Scottle rompu par l'argent.

Les textes de Zelda sont d'une facture très différente. Ce sont moins des nouvelles que des portraits, des croquis, des études de caractères. Ils ont que i que chose de concerté, alors que, chez Scott, la notation psychologique, la trouvaille fusent comme des éclairs, au hasard des dialogues. imprévisibles, déroutantes. Chez Zelda, les choses, sont plus dites que révélées, analysées que montrées, décrites que suggérées. Mais l'écriture est chatoyante comme une moire ocellée de strass, de brillants, parfumée et chaude comme la nuit, virevoltante et fantasque comme la démarche d'une de ces filles du Sud qu'elle dépeint, languides et volontaires, incertaines et décidées.

Et surtout apparaît, à la lecture de ces « œuvres croisées », ce qui unissait et en même temps opposait ce couple : une commune lucidité, un même sens de l'observation algué, un humour égal, qui n'épargnait ni les autres, ni sol-même, un appétit de bonheur que venaient continuellement contrarier l'absence d'illusions, le goût de la déchirure.

On aimera retrouver dans l'avant-propos de Scottie Fitzgerald, leur fille, ce même instlnct d'une prose tendre et fruitée, allègre et clairvoyante.

Jean Queval n'avait pas la tâche facile pour trouver en francais, les équivalences de textes aussi savamment sertis. Le prix de traduction Halperine-Kaminsky pour 1977 l'en a fort justement

## Cris et chuchotements de Carson McCullers

réfugié des Etrangers et le jeune Américain moyen d'Histoire sans titre. Pourtant, tous deux partent à la recherche de leur passé — voyage en bus qui leur fait toumer le dos à New-York, ville de l'anonymat, pour gagner le Sud, terre de la mémoire. Le déracinement est aussi un des thèmes familiers de Carson McCullers, le déracinement ou plutôt l'exil intérieur.

Après le Must, esquisse du Cœur est un chasseur itaire, quatre « nouvelles plus récentes » nous offrent un échantillon de l'art de l'écrivein à l'heure où il est devenu, comme le dit sa sœur, « un écrivein à part entière ». La mallieure du fot est peut-être bien le Garcon hantá.

Obsédé par l'ancienne tentative de suicide de sa mèra, un jeune garçon se retrouve dans une maison vide en rentrant de l'école. Il croit alors sa mère morte. En quelques pages se joue un drame à trais clos, où nous est admirablement rendu le pouvoir des frayeurs muettes sur l'âme enfantine,

A la fin du Cœur bypothéqué, des textes sur la guerre, Noël et la littérature, qu'ils solent d'analyse ou de témoignage, trahissent de taçon plus sensible la personnalité même de l'écrivain. Sous le titre Essais et articles », cette partie est une des meilleures de l'ouvrage.

Les différents textes eur la guerre publiés les sentent un peu la commande, mais l'angoisse qui y perce n'est pas feinte. Reeves, le mari de Carson (alors divorcée, elle le réépousers à la fin de la guerre) était sous les drapeaux. Il sera le premier soldat américain blessé lors du débarquement en Normandle.

Mais c'est surtout à l'activité plus proprement littéraire de Carson que l'on s'attachera dans cet ensemble : la rencontre avec Karen Blixen, le rapport, pertinent d'ailleurs, que notre auteur établit entre les romanciers russes de la fin du siècle dernier et les écrivaine américains du Sud devenus leurs « fils spirituels » Enfin, ce que Carson nous livre de son travail d'écrivain. Des influences reçues (O'Neill, les Russes, Faulkner et Flaubert) à ce don qui fut très tôt le sien de percevoi « l'univers miraculeux et solitaire des histoires linéaires et de la vie intérieure »,

Des poèmes où se réfléchissent la solitude et l'inquiétude spirituelle de l'auteur complètent le Cœur hypothéque. Au terme de ce passionnant voyage, la conclusion appartient à Tennessee Williams, l'ami de Carson McCullers. Pour appliquer à toute l'œuvre ce qu'il disait de Réflets dans un œil d'or : « C'est une



des œuvres les plus pures et les plus puissantes qui elent été écrites, avec ce sens de l'effroi qui est la racine noire, désespérée, de presque tout ce qui est représentatif dans l'art moderne... PIERRE KYRIA.

## Les enfants terribles de New-York

\* LA DENT DU FAUVE, de Marjorie Kellogg, traduit de l'anglais la Dent du fauve. Rien que des par Suzanne Mayoux. Gallimard, enfonts à problème que des 168 pages, 35 F.

U vent de la détresse, New-A York seme ses enfants permais peut-être avec plus de cruanté encore, la plus barbare des métropoles modernes a érigé en code de vie indifférence, violence, méfiance. Qu'ils errent dans la ville par désœuvrement ou pour chercher un père une mère disparus, ils n'évitent pas très longtemps l'∢institution », refuge que la société a créé à leur intention. Il reste à ces « chiens perdus sans collier-s à s'inventer un art de vivre qui sera un injurieux et grimaçant défi à l'égard des adultes. Une parade violente et caricaturale. Les voilà devenus enfants terribles.

C'est un groupe de ces déshérités que Marjorie Kellogg, la romancière de Dis-moi que tu m'aimes Junie Moon, évoque avec

enfants à problèmes, des cas sociaux. Il y a, par exemple, Julie : en une soirée et avec le plus pariait sang-froid, elle peut saccager avec ses compagnes le département des filles à l'institution. Et en faisant régner le silence pour éviter l'intervention de « leur police de merde ». Odie, lui, a accompli un exploit la veille de Noël : faucher six dindes au supermarché et les enterrer quelque part, « rien que pour faire chier le monde ». Madeline, quant à elle, se réfugie dans la vie rêvée des magazines de cinéma. Elle en oubliera mieux son père qui l'a violée dès sa plus tendre enfance. Mais le plus touchant héros de cette fresque morcelée, c'est Ben. Alors que Julie croit voir par-

tout son père disparu et court après dans la rue. Ben aime mieux prendre ses jambes à son cou lorsque son père, un marin, rentre de voyage. Il sait ce qui l'attend : la raclée et le viol. Le reste du temps, Ben déambule dans les rues de la ville avec ses sœurs et son petit frère Philip, enfant demeuré qui ne peut vivre sans lui. A chacun ses caprices. Parfois, un rare moment de tendresse avec sa mère Sara, mais elle aussi ne tardera pas à fuir. Il et la complicité affectueuse de Madeline, liés qu'ils sont l'un à l'autre par la même terrible épreuve du jong adulte.

Aucune sensiblerie dans cette chronique imagée, aux rythmes syncopés, aux enchaînements rapides. Aucune recherche d'apitolement. Bien au contraire, un constat lucide et précis, des saynètes vite enlevées, autant de petits tableaux d'une émouvante vérité et un langage de l'enfance qui sonne juste — terriblement juste. Entre pathétique et ten-dresse, colère et nostalgie, la Dent du fauve établit un remarquable petit bilan de l'enfance malheureuse à l'heure des grandes villes Comme un conte noir des temps

# La Picardie:

# il n'y pousse pas seulement les plus belles roses.

Les roses de Picardie appartiennent déjà au répertoire. La réalité d'aujourd'hui, si elle est moins

romantique n'en est pas moins souriante. Car dans la Picardie séculaire fleurissent maintenant, fleurs de métal ou de verre, les industries nouvelles. Et les Picards ne sont pas ingrats. Ils savent rendre avec intérêt les bienfaits que leur apportent l'industrialisation

et le développement économique de leur région. Demandez à Poclain, Dunlop, Morobécane et tous les autres s'ils regrettent d'être implantés en terre picarde.

Qu'ils soient chimistes ou métallurgistes, hommes du textile ou de l'alimentation, tous ces industriels vous diront qu'ils ont trouvé en terre picarde une nature riche et généreuse, sillonnée de voies de

communication. Une région économique grande ouverte sur les pays de l'Europe du Nord, sur l'Angleterre. "Ils vous diront aussi qu'ils ont découvert chez

les Picards ce courage et cette volonté d'entreprendre et de réussir. Qualités spécifiques d'une population active qui profitera bientôt d'un formidable atout qui est sa mitoyenneté avec la région parisienne et le Nord. Quand Paris demain étouffera, il vous faudra alors compter avec l'espace picard.

A moins que vous n'ayez déjà sagement choisi d'aller voir ce qui germe aujourd'hui en Picardie. Établissement Public Régional de Picardie.







Journal tomes 1 à 5 Une Espionne dans la Maison de l'Amour La séduction du Minotaure suivi de Collages Les miroirs dans le jardin StocK Le roman de l'avenir

PRIX LITTERAIR TA VOCATION! AN-MARC LOW es régions éréalières GALLIMARD

at de la tare

centimes de leur Bis liculent à pagner a et pour toujours la lèpre à raison de 3

semaine pendint i nots, le indiament (médicament

(methodament, leginal)
sonnel, eircuit de c
dépenses de fonct
peut être attimé giel
un peu mains de 100
chaque Français plac del'au sursit, plac del'au sursit, plac del'au 2000 y Cr sen, le
30 janvier, le thème d
quatrième Johnsée pu
féroiett (2)

(1) Chillre tree mpro deux tiers des ces no sex ni\_traités.

SCIEN

ACCORD TRANSPOR

CHARGE 1 SEC

Un accond-cadre a ministre de Pétentrielle Salian, vice-prender n ministre de l'électricité et par M. Michel d'Ornitre français de l'indus la recherche, il par coperation des dens divers donaines d'appli l'énergie solaire cent triques, pompage, réf dessalement de l'eau de l'immédiat, và êire, en construction de pompa on envisite aussi le continue centrale aussi le conti

ver son homologue resonante international de la conference international de la conference international de la conference international de la conference de la c

l'énergie solgire dans ques nationales de l'é

d'éjectricité.

## La situation des Basques assignés à résidence à l'île d'Yeu

Onze réfugiés politiques basques sont toujours assignés à résidence, certains depuis le mois d'octobre, à l'île d'Yeu (Vendée). Neuf d'entre eux ont porté plainte le 9 décembre dernier pour « sé-questration ülégale, jorjature et attentat à la liberté individuelle ». Répondant à une question orale sans débat de M. Louis Le Pensec, député socialiste du Finistère M. Michel Poniatowski, ministre

**ANCIENS COMBATTANTS** 

● La onzième liste d'unités combattantes en Afrique du Nord — en opération entre le 1= jan-vier 1952 et le 2 juillet 1962 — est publiée au Bulletin officiel chronologique des armées du

Le secrétariat d'Etat précise que cette liste porte sur cent onze unité, de tirailleurs et qu'elle pourra être consuitée dans les offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre en vue de l'obtention de la carte de combattant.

de l'intérieur avait déclaré le 28 décembre : « Ces étrangers appartiennent à une organisation arbitraire, illégale et dangereuse pour l'ensemble des citoyens fran-çais dans la mesure où une nouiterroriste interdite en France...
Il ne saurait être question de tolèrer un trouble quelconque à l'ordre public sur le territoire na-

M. Poniatowski avait également M. PONIAGOWSKI AVAIL EGAMMENT, précisé : « Les ressortissants es-pagnols qui protestent contre les mesures d'assignation à résidence qui les frappent ont toutes liberqui les frappent ont toutes libertés pour rentrer dans leur pays.
Toutes facilités leur seront données pour quitter le territoire
français. Pour ceux qui craindraient encore pour leur liberté,
le ministère français des affaires
étrangères a entrepris des démarches auprès d'autres Etais afin
qu'ils acceptent d'accueillir tes
étrangers. Si ces demandes reçoivent des suites favorables, les mesures d'expulsion qui frappent les
assignés à résidence seront immédialement mises à exécution »
(le Monde du 30 décembre 1976).
Au cours du week-end dernier,
une commission d'enquête de la
Ligue des droits de l'homme
composée de M° Jean Le Mappian Ligue des droits de l'homme composée de M' Jean Le Mappian, ancien bâtonnier de Nantes, et de deux membres du Syndicat de la magistrature s'est rendue à l'île d'Yeu.

Une pétition d' « Askatasuna » (comité de soutien aux prisonniers basques) signée par plusieurs per-

**SPORTS** 

velle forme de détention, échap-pant au contrôle judiciaire est

mise en place en toute impunité par le minisière de l'intérieur;

touche l'ensemble des réfugiés basques, lesqueis, toujours exposés aux aglisements quotidiens de l'extrême droite espagnole, font les frais d'une collaboration

des polices espagnole et française

sans respect des frontières atteinte évidente à la souverai noté territoriale de la France;

exige, enfin, la libération immédiate pour les déportés bas-ques et le respect de leurs droits de déportés.

L'odyssée d'un globule.

condamne la répression qui

#### AUTOMOBILISME

## Duel fratricide au Rallye de Monte-Carlo

Monte-Carlo. - L'Italien Sandro Munari (Lancia Stra-tos), vainqueur du Rallye de Monta Carlo tos), vainqueur du Rallye de Monte-Carlo en 1975 et 1976, semble avoir les meilleures chances d'obtenir une troisième victoire consécutive. Bien entendu, tout peut encore arriver dans l'épreuve complémentaire de classement, qui sera disputée dans la nuit du jeudi 27 à vendredi 28 janvier, mais Munari a désormals assez d'avance pour ne prendre aucun risque inutile. L'écart entre Sandro Munari

L'écart entre Sandro Munari, après le parcours commun. et ses adversaires les mieux placés, c'est-à-dire Alen (Flat 131 Abarth) et Andruet (Flat 131 Abarth), est respectivement de 3 min. 7 sec. et de 3 min. 8 sec. A aucum moment Munari n'a été vraiment menacé et il est sans doute significatir qu'il ait occupé, après chacune des quinze épreuves spéciales, la première place du classement général. Tout juste peut-on noter une défaillance dans la dixième épreuve spéciale, qui s'explique d'ailleurs fort bien : le brouillard s'était épaissi sur le passage de Munari, puis il s'était levé progressivement, de sorte que l'Italien, obligé de rouler prudemment, à l'aveuglette, a concédé de citoyens. >

Ont signé cette pétition, MM. Henri Noguères, Daniel Mayer, respectivement président et ancien président de la ligue des droits de l'homme; Louis Le Pensec, député du Finistère (P.S.); Michel Crépeau, député de la Charente-Maritime, maire de La Rochelle (P.S.); Pierre Guidoni, conseiller de Paris (P.S.); Georges Sarre. conseiller de Paris (P.S.); Michel Mousel (P.S.U.), Paco Ibanez; Georges Moustaki; Georges Montaron, directeur de « Témolgnage chrétien »; Claude Bourdet; Jean Lacouture: Benoîte Groult; Claude Mauriac; Didier Motchane (P.S.); Prancis Balliy et René Legroe, ainsi qu'une quarantaine de personnes du Centre national de la recherche scientifique.

De notre envoyé spécial

min. 44 sec. dans cette seule épreuve de vitesse, à l'inattendu Zanini (Seat). Pour le reste, sur les quinze épreuves de vitesse, Munari a réalisé par trois fois le meilleur temps; Alen (Fiat 131 Abarth) trois fois; Andruet (Fiat 131 Abarth) une fois, Bernard Darriche contraint à nard Darniche, contraint à l'abandon à Gap, une fois, tout comme Zanini.

#### Andruet contre Alen

Quoi qu'il arrive, le quarantecinquième Rallye de Monte-Carlo
ne devrait pas échapper aux
équipes de course du groupe Fiat.
L'essentiel de l'intérêt de l'èpreuve
complémentaire de classement
tient dans la tactique qui va être
appliquée chez Lancia comme
chez Fiat. Chez Lancia contrôlée
financièrement par Fiat, on
affirme toujours que chacune des
équipes a sa liberté d'action, et
donc qu'aucune intervention justifiée par des considérations
commerciales ne sera donnée pour
favoriser le succès de Fiat au
détriment des Lancia.

Dans un seul être humain, vingt

Mais le diamètre d'un globule

mille milliards de globules rouges sillon-

nent en permanence deux cent millions

de vaisseaux capillaires qui représen-

tent plusieurs centaines de kilomètres. ils traversent aussi bien de larges artères

rouge est de 7,5 microns, alors que

celui d'un capillaire n'est que de 5 mi-

crons et parfois même de 3. Il doit donc

pouvoir se déformer, pour poursuivre

son voyage jusqu'aux cellules les plus

contribuent activement à l'étude de ce

phénomène. Déjà, des perspectives

thérapeutiques s'offrent en pathologie vasculaire, à une action pharmacologique sur la déformabilité du globule rouge, facteur important de la circula-

Les chercheurs de Hoechst

En médecine, comme dans bien d'autres domaines, les 14 000 cher-

cheurs de Hoechst, répartis dans le monde entier, conjuguent leurs efforts pour améliorer le futur des hommes.

c'est passionnant.

Hoechst-Tour Roussel/Nobel 92080 Paris-La Défense

Hoechst

L'avenir,

que de minuscules vaisseaux.

éloignées.

tion sanguine.

L'opportunité de favoriser les voitures d'Alen et d'Andruet serait pourtant compréhensible. Les Lancia Stratos de Munari et de Pinto sont des voitures construites pour les courses routières, en toute petite sèrie, et un nouveau succès de ce type de voiture n'aurait certainement pas les mêmes répercussions publicitaires que celui que pourrait tes metras repercussions puon-citaires que celui que pourrait remporter une Fiat 131. Munari ne paratt pas cependant disposé à jouer les complices.

En revanche, la situation de l'équipe Fiat est plus complexe pour Alen et Andruet. Le premier est engagé par Fiat-Italie, le second par Fiat-France (nuance importante), et il semble bien qu'Andruet ait été invité à plusieurs reprises à respecter les positions acquises, c'est-à-dire à ne pas chercher à devancer à tout prix Markku Alen.

Andruet, dont le goût pour la fantaisie est bien connu. devra observer la pius stricte discipline pour s'en tenir à la consigne. Le retard pris par Alen dans la quinzième et dernière épreuve spéciale du parcours commun — 1 minute — a compliqué les choses, et la petite seconde qui sépare désormais les deux pilotes de Fiat laisse quand même supposer qu'Andruet pourrait retrouver toute sa liberté dans la dernière nuit du Railye.

# CHAMPIONS D'EUROPE

tiques Irina Rodnina et Alexandre Zaitseev ont remporté, pour la cinquième fois consécutive, le titre européen par couple de patinage artistique.

A Helsinki, mercredi 26 janvier, ils ont devancé deux autres couples soviétiques, les Français Sabine Fuchs et Kavier Videau prenant la neuvième nisce.

bine Fuchs et Kavier Videau pre-nant la neuvième place.
Dans l'épreuve individuelle mas-culine, que domine tou jours le Soviétique Vladimir Kovalev, le Français Christophe Boyardjian a renoncé à continuer la compé-tition. Remplaçant presque au pied levé Jean-Christophe Simond. il n'a pu soutenir le rythme de ces championnats.

#### UNE BONNE ÉQUIPE DE FRANCE FÉMININE

marque principalement la régu-larité de Fabienne Serrat, troi-sième, et de Patricia Emonet, sixième. Les deux « anciennes » ont encore leur rôle à jouer, bien qu'elles n'alent plus gagné d'épreuve depuis un an.

#### D'UN SPORT A L'AUTRE...



Reproduction interdite de tous arti-cies, sauf accord avec l'administration.

FRANÇOIS JANIN

CLASSEMENT GENERAL (Après le parcours commun.)

Lapres de parcours commun.)

L. Sandro Munari (ft.), Lancia Stratos, 4 h 47 sec.; 2 Markku Alan (Finl.), Flat Abarth. à 3 min. 7 sec.; 3. Jean-Claude Andruet (Fr.), Flat Abarth. à 3 min. 8 sec.; 4. Rafacle Pinto (ft.), Lancia Stratos, à 5 min. 37 sec.; 5. Fulvio Bacchelli (ft.), Flat Abarth. à 8 min. 51 sec.; 6. À. San Zanini (Esp.), Seat, à 12 min. 51 sec.

Patinage artistique

## RODNINA ET ZAITSEEV POUR LA CINQUIÈME FOIS

Déjà quatre fois champion du monde, et médaillés d'or aux der-niers Jeux olympiques, les Sovié-tiques Irina Rodnina et Alexandre

Vainqueur du slaiom de Crans, mercredi 26 janvier, la jeune Française Perrine Pelen (seize ans) a ainsi obtenu sa première victoire dans une épreuve comptant pour la Coupe du monda. (Nos dernières éditions.) Cependant, et alors que les épreuves continuent les 28 et 29 janvier, à Saint-Gervais et à Megève, les observateurs soulignent également la performance de la Suissesse Lise-Marie Morerod, qui, seulement huitième de la première manche, a repris 1 sec. 16 centièmes à Perrine Pelen dans la seconde manche, ne s'inclinant au temps total que de 3 centièmes de seconde.

Dans le camp français, on remarque principalement la régularité de Fabianne Sevent

BASKET-BALL. — En match « aller » complant pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, à Bucarest, l'Etode de Bucarest a battu l'A.S. Villeurbanne 65 à 59.

POOTBALL. — A Châteaurour, l'équipe de France mûitaire a battu son homologue néerlan-dais par 3 à 0.

Gérants :



Commission printaire des journaux et publications : ne 57437,

Quinze millions de lépreux dans le me L'éradication de la maladie est ava un problème financia

curable rar des medicuments relevant preuve en est qu'en res paris, à Marseille, à a paris, à dans d'abrestancias incesas médicaments page both de ce bucille rough pédiches front-Fermina et dans d'abfront encore, quelques mafritch par mi nous sens
fritch l'entourage, et guégue quelques années de ce
que jus siècles derniers enque l'estousciration le ---il sequestration, in release dul ill sequestration, la reidedus la sequestration, la reidedus la sequestration, la reidedus des reides écontées de ceur
dus le facies écont signait la
sidie Aujourd'hui, grace aux
sidie de la thérapeuthique, et
mes les tepreux ne sont plint
sidie les mandirs, condamnés à
sidie mandirs, condamnés à
sidie mandirs d'unique les autres qui
sidie sont depistés à temps,
sidie sont dépistés à temps, similates commer no autres qui similatre soignes à demoile sent sis sant dépistés à temps, qui sis sant dépistés à temps, quont efficer de southir de sons crives et de municipalitique

maladie infectieuse & cate manue intercueuse & saluen iente due à une mycro-saluen le haulie de Hansen tan sale celui ou. l'a découvert en sal dest pas nérificaire comme in cel longtemps, mais fai-gent contacteuse sans qu'on en

I MLAC ORGANISE UNE IMPAGNE NATIONALE POUR INPLICATION ET LE DÉPAS-PHENT CE LA LOI SUR L'AVOR-

Pour les responsables du Monment pour la liberte de l'Ayor-ment et de la Contraception MACI, qui tenzient une denne de presse le merchedi s javier nombreux sont ceux sontient remettre en cause longiant de la loi sur les inter-mons relonatifies de grossesse : s menor⇔ du monvement Lais ele nue convent être candi si sur elections législatives thre di professeur Soutoul (1) zacur de cilatique gynécolo-za obstatricale au C.H.U. de in cherche « à dramatiser le cus culpabiliser les femmes »; satut des procès sont inten-s: An-en-Provence et à Lilie m: des militants du MLAC Recercise : llégal de la méde-

à mire, nombreux sont le mbik estiment ces militants, minient le nombre des intermins volontaires de grossesse mais refusent de pratiquer de 's interrentions de de six semaines. Un certain mobre d'établissements scolaires 2 mentaient plus de crédits or dispenser use information

la militants du MLAC ont migné leur intention de ré-zure à cette accentuation de la masin et de défendre l'acquis matina de la défendre l'acquis masion et de défendre l'acquis mathié par cette loi, par des montes à partir des montes vet des services (entres vet des services (entres vet des services de la vie mattierne (eront posés constituir des type de l'uttes n. er ce type de luttes v.

Enfin, l'existence d'une permame dans les locaux du
llac (2) permet, selon le
mirement, de remédier à un
grain nombre de situations de
missirité des mineres
à la locatuelle : des mineres
au dont pas l'autorisation parenle les travalleurs immigres sans a n'ont pas l'autorisation paren-le les travaileurs immigrés sans-ale de travail, les femmes qui ti dépasé le délai légal. Sont desses de médecins leur sont comuniquées, quelquefois même les solidarité financière peut réganiser. Un millier de femmes té ainsi accueillies ainsi en u été ainsi accueillies ainsi en Mac par les militantes du

(i) «Le Monde » a rendu compte cet outrage « Conséquences d'une n : dans son édition du 19 Janvier. in Ces permanences se tiennent d'indie et mercredi, à partir de l'autres, 3, rue Viellie-du-Temple,

• RECTIFICATIF d'une figne sautée, une importante ne figurali notre article (le Monde vier, première édition) trale solaire d'Odellio sance est de 54 kilewa



PLM Saint Jacques 800 CHAMBRES 4 ÉTOILES-17, bd Saint-Jac



Monte - Carle

En revenche la strata de la companya 
And the Court le Foir pour le Court le Foir pour le Foir pour le Court le Foir pour le Court le Foir pour le Court le Court le Foir pour le Court l FRANÇOIS JANK CLASSEMENT GENERAL (Aprila 18 CARROLT COMMISSION COMMIS Carrier is carross comme

N. T. Price

क्षान्त्री के

形形 电子

M FLEE . E.

\$ 14 B

**第** - 200 年 7 -

# 18 m 2 **2 2** 2 3 3 3

To the contract of

- W.T. - 1 - - - -

3-70-5

3. --

**CR**5

3 10

Patinage artisting RODVINA ET ZATUR

MANE OF THOM THE POUR LA CINQUÉM MO

And the state of t

2.12 filery . Full spire and the second a Carrana Branda Maria da Maria them demonstrate the party of the party of the contractions of the

ME NOW SHEETING EV CA

An epularion, armies

Parties France Res 

10 to 10 to 2 3.12 2.25

Marie State of State

### MÉDECINE

Quinze millions de lépreux dans le monde

#### L'éradication de la maladie est avant tout un problème financier

La lèpre est une maladie totalement curable par des médicaments appropriés. La preuve en est qu'en France, à Paris, à Marseille, à Clemont-Ferrand et dans d'autres villes encore, quelques malades vivent parm i nous, sans risques pour l'entourage, et guérirent en quelques années de ce mal qui aux siecles derniers engendra la séquestration, la relégation dégradante et inhumaine dans des régions écartées de ceux dont le faciès léonin signait la maladie. Aujourd'hui, grâce aux progrès de la thérapeuthique, et notamment la découverte des sulfones, les lépreux ne sont plus hamis, maudits, condamnés à la «prison-léproserie». Ce sont des malades comme les autres qui penvent être soignés à domicile et qui, s'ils sont dépistés à temps, pour out éviter de souffrir de lésions graves et de mutilations définitives.

On compte, aujourd'hui dans le mond e quinze millions de lépreux (1) infectés par le bacille de la lèpre : quinze millions de « curable», s'ils n'étalent victimes de la misère, et de la saleté, deux fléaux sociaux surnommès les « les deux béquilles de la lèpre ».

Cette maladle infectiense à évolution lente dus à une mycro-bactèrie, le bacille de Hansen (du nom de ceiui qui l'a découvert en 1873), n'est pas hériditaire comme on l'a cru longtemps, mais fai-blement contagieuse sans qu'on en

#### LE MLAC ORGANISE UNE CAMPAGNE NATIONALE POUR L'APPLICATION ET LE DÉPAS-SEMENT DE LA LOI SUR L'AVOR-TEMENT.

Pour les responsables du Mou-vement pour la liberté de l'avor-tement et de la Contraception (MLAC), qui tenaient une conférence de presse le mercredi conference de presse le mercreur 26 janvier, nombreux sont ceux qui souhaitent remettre en cause le contenu de la loi sur les inter-ruptions volontaires de grossesse: des membres du mouvement Leis-ez-les vivre doivent être candi-dats aux élections législatives ; un livre du professeur Soutoul (1), professeur de clinique gynécolo-gique et obstétricale au C.H.U. de Tours, cherche a à dramatiser le débat, à culpabiliser les semmes »: et surtout des procès sont inten-tés à Aix-en-Provence et à Lille coutre des militants du MLAC pour « exercice illégal de la méde-cine ».

En outre, nombreux sont les hopitaux, estiment ces militants, oui limitent le nombre des interruptions volontaires de grossesse certains refusent de pratiquer de telles interventions après un délai de six semaines. Un certain ne recevralent plus de crédits pour dispenser une information

Les militants du MLAC ont souligné leur intention de ré-pondre à cette accentuation de la récression et de défendre l'acquis constitué par cette loi, par des actions menées à partir des « groupes jemmes » et des sec-tions C.F.D.T. des hôpitaux ; à cet égard « les élections munici-pales où les problèmes de la vie quolidienne seront posés consti-tuent une échéance importante pour ce type de luttes ».

Enfin. l'existence d'une permanence dans les locaux du MLAC (3) permet, selon le mouvement, de remédier à un certain nombre de situations de femmes victimes des insuffisances qui n'ont pas l'autorisation parenqui n'ont pas l'autorisation paren-tale, les travaileurs immigrés sans carte de travail, les femmes qui ont dépassé le délai légal. Des adresses de médecins leur sont communiquées, quelquefois même une solidarité financière peut s'organiser. Un millier de femmes out étà ainsi equaeilles sinsi en ont été ainsi accueillies ainsi en 1976 par les militantes du MI.AC.

(I) «Le Monde » a rendu compte de cet ouvrage « Conséquences d'une loi » dans son édition du 19 janvier. (2) Ces permanences se tiennent les lundi et mercredi, à partir de là heure, 34, rue Vieille-du-Temple, Paris - 75003.

connaisse encore le mode de transmission. Aucun vaccin n'existe à ce jour, malgré des recherches incessantes. Seuls des médicaments peuvent venir à bout de ce hacille particulièrement résistant.

Au premier rang de ces médicaments figurent les sulfones (découverts et expérimentés par les Français Tréfouël et Rist à l'Institut Pasteur), qui sont bon marché mais ont, malheureusement, des effets secondaires importants. Sont également efficaces la rifampicine (onéreuse, elle est utilisée ordinairement dans le traitement de la turberculose), et la thalidomide.

Encore faut-il avoir les moyens

tement de la turberculose), et la thalidomide.

Encore faut-il avoir les moyens de les acheter et de les administrer à temps pour permettre à un lépreux « débutant » de ne pas devenir un infirme à jamais. Cela suppose un effort financier qui parati minime aux occidentaux pratiquement épargnés par la mal à die. Ce même effort lations touchées, qui connaissent le cercie vicieux de la misère et du sous-développement.

C'est dans l'espoir de déceler à temps la maladie, avant que le système nerveux ne soit atteint, de former un personnel de soins et de contrôle, de constituer des circuits de dépistage et de soins, de créer des a cliniques sous les

circuits de dépistage et de soins, de créer des « cliniques sous les arbres», d'acheter en quantite suffisante les médicaments nécessaires, que des associations se sont fondées après la dernière guerre, à l'initiative du pionnier Raoul Follereau. Chaque année, depuis près de trente ans, une Journée mondiale des lépreux rappelle aux nantis que quelques centimes de leur mieux-être suffiraient à gagner mondialement et pour toujours la bataille de la lèpre. A raison de 3 centimes par comprimé, de six comprimés par semaine perdant plusieurs ancomprimé, de six comprimés par semaine pendant plusieurs années, le traitement d'un lépreux (médicament, formation de personnel, circuit de distribution, dépenses de fonctionnement) peut être estimé globalement à un peu moins de 100 francs. « Si chaque Français donnait I franc, il n'y aurait plus de lépreux en l'an 2000, » Ce sera, le dimanche 30 janvier, le thème de la vingt-quatrième Journée mondiale des lépreux (2).

(2) Association française des fon-dations Raoul-Foliareau, Comité na-tional d'assistance aux lépreux, 33, rus de Dantzig, 75015 Paris, C.C.P. 70-00 Paris.

### **SCIENCES**

#### ACCORD FRANCO-ÉGYPTIEN SUR L'ÉNERGIE SOLAIRE

Iln accord-cadre a été signé ministre de l'électricité d'Egypte. Sultan, vice-premier ministre et ministre de l'électricité d'Egypt et par M. Michel d'Ornano, minis tre français de l'industrie et de la recherche. Il prévoit une coopération des deux pays dans divers domaines d'applications de l'énergie solaire : centrales électriques, pompage, réfrigération, dessalement de l'eau de mer. Dans l'immédiat, va être entreprise la construction de pompes solaires, on envisage aussi la construction d'une centrale solaire à haute température pour la production d'électricité

Le ministre égyptien va retron ver son homologue français à la conférence internationale sur l'énergie solaire qui se tient à Nice du jeudi 27 au samedi 29 janvier. Des experts de nombreux pays feront le point sur les aspects techniques, économiques et administratifs de l'insertion de l'énergie solaire dans les politi-ques nationales de l'énergie. La dernière journée portera sur la coopération internationale.

● RECTIFICATIF. — A cause d'une ligne sautée, une précision importante ne figurait pas dans notre article (le Monde du 27 Janvier, première édition) sur la centrale solaire d'Odeillo : sa puissance est de 64 kilowatts.

Les conçours de recrujement de professeurs

Un arrêté, publié au *Journal* officiel des 24 et 25 janvier, fixe à 4000 (20 % de moins qu'en 1976) le nombre des postes

204). Certaines matières scientifiques

Cartaines matières scientifiques n'échappent pas à cette diminution : 220 postes en mathématiques (240 en 1976, 285 en 1975). En augmentation : les techniques économiques de gestion (88 postes contre 62 en 1976); la mécanique (62 postes contre 52); l'éducation musicale et le chantaberal (55 postes contre 52 en la chantaberal (55 postes contre 25 en la chantable de la chantaberal (55 postes contre 25 en la chantable de la chant choral (55 postes contre 25 en 1976, 20 en 1975) et les arts plastiques (45 postes contre 20 en 1976).

Quarante postes sont mis au concours de l'agrégation de sciences sociales créée cette année. sciences sociales crees cette annet.
Pour M. Guy Bayet, président
de la Société des agrégés, la diminution « catastrophique » du
nombre de postes offerts au
CAPES est la « conséquence inévitable de la désastreuse politique
d'intégration sans concours de d'intégration sans concours de milliers d'enseignants dans le corps des professeurs certifiés de lycées a. Quant à l'agrégation, M. Bayet fait observer que, « depuis deux ou trois ans les postes offerts aux agrégations nouvellement créées... ont été préletés sur les contingents des agrégations déjà existantes... Il en résulte un grave malaise, car on ne doit pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. »

#### M. Haby à TF1: « CERTAINS EXTRÉMISTES DE GAUCHE ONT FOULÉ AUX PIEDS LA NEUTRALITÉ SCO-LAIRE. >

« En tant que citoyen, a déclaré mercredi 26 janvier M. René Haby, mercredi 15 janvier M. René Haby, ministre de l'éducation, lors du journal de 13 heures de TF 1, je suis attaché à toutes les libertès et à l'obligation pour l'État d'en permettre l'exercice. Mais, en tant que ministre, je constate que les jumilles auront d'autant moins à les utiliser qu'elles seront satisfaites de l'école publique. Là est la véritable solution. La qualité intellectuelle de l'école publique française est grande, mais il jaut qu'elle sache y ajouter la souplesse, la compréhension de certains problèmes humains

Il jaut aussi ou'elle épite toute

s Il faut aussi qu'elle évite toute action qui puisse blesser une jamille ou un enfant dans ses convictions. Ce n'est pas simple, et il jaut reconnaître que certains extrémistes de gauche ont volontairement joulé aux pieds le principe de la neutralité scolaire. Demain, des extrémistes opposés peupent en jaire autant s » Il faut aussi qu'elle évite toute

Le ministre de l'éducation a aussi fait part de son espoir « dans la conscience profession-nelle des très nombreux maitres nelle des très nombreux matres pour lesquels le mot neutralité a encore un sens : celui du refus de tout prosélytisme, celui du respect de la personnalité à instrure. Ce sont ceux-là qui peuvent vraiment faire de l'école une école pour tous ».

L'application de la réforme Haby en sixième à la rentrée 1977

#### MILLE POSTES DE MOINS AU CAPES EN 1977

qu'en 1976) le nomme des posses ouverts pour le recrutement de professeurs staglaires dans les Centres pédagogiques régionaux (C.P.R.), c'est-à-dire ceux qui sont admis aux épreuves théori-ques du CAPES (Certificat d'apti-tude au professorat de l'enseigne-ment du sacond depré). Cetta tude au professorat de l'enseigne-ment du second degré). Cette di min ution d'un millier de postes (2000 par rapport à 1975), conforme aux prévisions budgé-taires, ramène le recrutement an niveau de 1968. Elle touche toutes les disciplines, sauf les sciences et techniques économiques, l'édu-cation musicale et le dessin. En revanche, le nombre de postes mis au concours de l'agré-gation (1600) reste le même qu'en 1976. Il était de 1800 en 1975 et 2 200 en 1974.

2 200 en 1974.

Par disciplines, la répartition

— précisée par un autre arrêté

varie par rapport à l'année dernière. En philosophie, le nombre
de postes continue de décoltre :

50 cette année contre de figure 1978 et 70 en 1975. C'est aussi le cas des lettres classiques (105 postes contre 125 en 1976, 155 en 1975); des lettres modernes (125 postes contre 150 et 182); de l'histoire (110 restre contre 130 et 150); de (110 postes contre 130 et 159); de la géographie (70 postes contre 30 et 91); de l'allemand (104 postes contre 125 en 1975 et 1975); de l'anglais (170 postes contre 180 et

mation ». Ces groupes reuniront moins de vingt-quatre élèves, mais on n'y supprimera, et même n'allégera, aucune des dismeme n'allegera, auctine des disciplines composant la formation des collèges, a précisé
M. Gouteyron, Ces élèves seront
a réintégrés dans une classe
indifférenciée aussitôt que le
consail des professeurs l'estimera
possible a.
Les élèves ayant atteint l'âge
de trelèves ayant atteint l'âge de treize ans seront — mais avant d'entrer au C. M. 2 sauf demande motivée des familles - orienté vers une section d'éducation spé-cialisée ou une classe de type

## LES MOSQUÉES FONT CRUELLEMENT DÉFAUT EN FRANCE », estime Mgr Etchegaray » Au contact de leur piété, tout imprégnée du sens d'un Dieu transcendant qui se laisse dési-gner par les quaire-vingt-dix-neuf

Mgr Roger Etchegaray, archevêque de Marseille et président de la conférence épiscopale de France, a profité de la Semaine pour l'unité pour publier un important dossier sur les musulmans dans sa revue diocésaine du 23 janvier (14. place Colone)-Edon, 13007 Marseille). gner par les guaire-vingt-dix-neu;

« plus besux noms », nous devons
accepter ique les musulmans viennent stimuler notre relation personnelle au Dieu vivant. Bien plus,
avec les autres « gens du Livre »
que sont les juis, les trois grandes
retigions sionothéistes n'ont-elles
pas à relever le défi du monde 13007 Marseille).

Mgr Etchegaray écrit notam-

ment : « Le dialogue catholiques-mu-sulmans a été longtemps hypothè-qué par des conflits à coloration politique. Aujeurd'hui, il risque politique. Al jean tatt, a l'asque d'être faussé par manque d'appro-fondissement religieux, et même d'être bloque du fat d'approxi-mations ou de préjugés réci-proques. Le duologue n'est pas proques. Le autoque n'est pas sculement un en du coeur mais une démarche de vérité pour rejoindre le meilleur des autres par le meilleur de nous-mêmes. Que faisons-nous pour m'e u z connaître la joi musulmane, sans cien renter de notes (el abet rien renier de notre sol chré-tienne? Que saisons-nous pour aider les travailleurs immigrés à observer le Coran dans toutes ses implications communaulaires? Pouvons-nous rester impassibles devant les laborieuses recherches de croyants en quête d'espaces de prière qui leur sont cruelle-ment désaut? Quelle serait notre attitude si un de ces lieux

rituels était aménagé dans notre voisinage? (\_)

#### Le cas des élèves en difficulté sera encore examiné à part

La réforme Haby sera appliquée, à la rentrée 1977, dans les classes de sixième. Une circulaire, publice au « Bulletin officiel du ministère de l'éducation » ce jeudi 27 janvier, pré-cise les modifications pédagogiques et administratives qu'elle va entraîner dans les collèges. Cette circulaire a été présentée à la • ENTREE EN SIXIEME ET

presse, mercredi 26 janvier, par M. Adrien Gouteyron, directeur des collèges au ministère. D'autres instructions sous forme d'arrêtés et de circulaires vont fixer les horaires, les programmes, les actions de « soutien » et d'appro-fondissement prévues dans les classes et les conditions de mise en place des nouveaux

préprofessionnel à effectifs réduits, organisée par gronpes de niveau. REPARTITION DES ELEVES.
A titre transitoire, les commissions actuelles d'admission en sixième qui répartissent les enfants dans les différentes sec-A partir de quatorze ans, d'au-tre part, des élèves peuvent entrer dans une classe prépa-ratoirs à l'apprentissage, à la demande de leur famille. sixieme qui repartissent es enfants dans les différentes sections sont maintennes pour la rentrée 1977. Mais, ces «filières » étant supprimées, elles n'auront pas à se prononcer sur le type de pédagogie pouvant convenir à chaque élève. Elles n'eramineront donc que les dossieus des enfants considérés en difficulté par leur maître. (30 % au maximum du total des élèves de cours moyen deuxième année, estime-t-on). Certains de ces élèves seront admis à redoubler le CM 2, pour les autres, on prévoit des actions de « soutien » au collège.

A la rentrée de 1978, c'est l'article 9 du décret sur l'organisation des écoles qui s'appliquera : a L'élève parvenu à la fin du cycle moyen accède de droit à la première année des collèges. Si le moitre de la classe primaire qu'il fréquente estime qu'il a besoin de redoubler cette classe avant d'entres qui collège la famille per demande de leur famille.

• LES MOYENS. — La circulaire indique comment seront calculées les dotations horaires attribuées aux établissements.

« L'objectij, a précisé M. Gouieyron, est de ne pos constituer de classes de plus de vingt-quatre élèves. » On divise donc le nombre total d'élèves de sixième par vingt-quatre, puis les élèves en surnombre sont répartis dans les différentes classes dont l'effectif ne doit pas dépasser irente élèves. Quand il reste plus de dix-huit élèves en surnombre, une classe suplémentaire est créée.

L'établissement se verra attribuer, pour chaque classe de vingt-quatre élèves (ou moins), un contingent de vingt-quatre heures d'enseignement hebdomadaire. Au-delà de cet effectif normal l'établissement recevra une heure supplémentaire. Ces heures, indique la circulaire, « seront utilisées le plus souvent pour des dédoublements » de classes. De même. « lorsone les

redoubler cette classe avant d'en-trer au collège, la famille peut présenter un recours contre cette décision devant une commission départementale. »

Les élèves admis au collège seront, des 1977, « répartis indis-tinciement » dans les classes de souvent pour des dédoublements » de classes. De même, « lorsque les équipements des salles spécialisées equipements des salles spécialisées ne permettront pas l'organisation des travaux pratiques par classe entière, le chef d'établissement pourra demander l'attribution de moyens supplémentaires même pour les classes ne dépassant pas vingt-quatre élèves ».

Il s'agit là d'un mode de calcul théorique des moyens à stiribuer sixième. Si certains ont de la peine à suivre, malgré les actions peme a soivre, malgre les actions de « soutien », les professeurs devront les « inviter à concentrer leurs efforts sur les éléments essentiels du programme ». A titre exceptionnel, et après consultation des familles et du conseil d'établissement, « le chef d'établissement pourre environner de retrouver cette pour de retrouver cette pour le présent de retrouver cette pour le programment de retrouver cette pour le programment de retrouver cette pour le présent de présent de le présent de présent de le p

théorique des moyens à attribuer à chaque collège. Mais le chef acutorissement pourte cur-sager » de regrouper ceux pour qui « des aménagements parti-culters » sont « indispensables » par suite de « lacunes grares dans plusieurs domaines de jord'établissement peut ensuite ré-partir différemment entre les classes les « heures » dont il dispose. Il n'y aura plus, à la rentrée prochaine, a affirmé le directeur des collèges, des classes de sixième de plus de trente élèves (il en

existe actuellement près de huit mille). Deux mille classes supplémuie). Deix mine classes supple-mentaires au moins devraient être ouvertes en septembre 1977. Les crédits figurant au budget suffi-ront pour cela, estime-t-on au ministère de l'éducation et il ne sera pas nécessaire non plus de recruter des maîtres auxiliaires supplémentaires.

• ORGANISATION DU TRA-VAIL DES ENSEIGNANTS. Des enseignanța de plusieurs

construire sans Dieu? Saurous-nous chercher ensemble les che-mins d'une fuellé renoibelé au

Dieu qui a parlé aux hommes? »

**ECOLE D'INTERPRETES** 

Préparation à la profession

de traducteur et

Conditions d'admission: baccalauréat avec 2 langues étrangères

Entrée: avril ou octobre

CH-8006 Zurich, Sonneggstr. 82

catégories travaillent actuelle catégories travaillent actuelle-ment dans le premier cycle (agré-gés, certifiés, professeurs d'ensei-gnement général de collèges, ins-tituteurs). Le ministère souhaite que leur répartition entre les classes soit équilibrée. D'autre part, « la répartition des heures d'enseignement ne deura donner lieu à aucune attribution préfé-rentielle en jupeur d'une outérentielle en faveur d'uns caté-gorie particulière. Elle sera effec-tuée dans l'intérêt des élèves ». A propos de l'éducation esthè-tique — assurée par les profes-seurs d'éducation musicale et seurs d'éducation musicale et ceux d'arts plastiques, — la circulaire juge « spuhattable que, 
notamment par le travail en 
équipe, on éoriente vers une éducation esthétique globale qui 
pourra éventuellement être prise 
en charge par un professeur 
unique volontaire ».

• ORGANISATION ADMINIS-TRATIVE ET FINANCIERE DES ETABLISSEMENTS.

DES ETABLISSEMENTS.

Tous les établissements de premier cycle deviennent des cotlèges autonomes nationaux dirigès par un principal. La circulaire
expose compant se fera la transformation des diverses catégories
d'établissements existants (collèges d'enseignement général, collèges d'enseignement secondaire,
premiers cycles de lycées) et la
situation de leurs chefs d'établissement. blissement. Les premiers cycles de lycées

(il en reste trois cent trente-six) n'échapperont pas à la règle. « Une répartition des locaux entre le premier et le second cycle deura être opérée dès la rentrée 1977. 3 Chacun des deux établis-sements ainsi distingués aura son autonomie administrative et son autonomie administrative et financière, avec ses conseils et sa direction propres. Toutefois, au moins à titre transitoire, ils pourront garder le même chef littablicament. d'établissement.

CATHERINE ARDITTI,

# RELIGION LAYOR BANG

le lycée expérimental d'Oslo

Mosse JORGENSEN

Préface de Gérard MENDEL Écrit avec simplicité et allégresse, ce livre dépasse largement par sa portée le thème pédagogique que

કાશિક કાંગ માં છે. F. GAUSSEN - Le Monde -

Un lycée coù les maîtres et les élèves auraient les mémes droits». On crost rever . . .

Mais il fonctionne depuis 8 ansi Vollà ce qui fait l'extraordinaire intérêt de ce livre qui retrace cette aventure pas banale. M.PERCY Politique Hebdo.

M. Jörgensen reconte avec un énorme bon sens et une lucidité aigue, l'histoire de cette longue et difficile marche qui transforme une idée en une réalité quoti-

G. PETITIEAN Le Nouvel Observateur

240 pages. 32F.

. F28

2 hôtels ★ ★ ★ ★ au cœur de la ville

P L M Beauvau : 4, rue Beauvau : 13001 MARSEILLE - Tel. (91) 33.62.00

P L M Terminus : Gare Saint-Charles 13231 MARSEILLE Cedex 1 - Tél. (91) 50:38.47 Réservation Centrale - Tél. 588.73.46 - Télex 270 740

PLM Saint Jacques - Votre hôtel à Paris 800 CHAMBRES 4 ÉTOILES - 17, bd Saint-Jacques 75014 Paris - Tél. 589.89.80 Anglo-Continental... vient en tête pour l'anglais en Angleterre



Angio-Continental Educational Group (ACEG) est un groupe de 12 écoles de langue de première catégorie; disposant d'une expérience de plus de 25 années et travaillant avec les méthodes d'enseignement modernes. Cours de langue généraux, Intensife et études très intensives Cours préparatoires aux examens Cours spéciaux pour secretaires, commerçants, personnel de banque et professeurs d'anglais Cours de vacances pour enfants, adolescents et adultes Logements choisis avec grand soin.

Demandez, sons engagement, le programme des cours ACES. ACES 33 Wimbarne Road, Bournemouth, Angleterre, Tél. 29 21 28, Telux 41438 ACES Sexieldstrasse 17, CH-8008 Zurich/Soisse, Tél. 01/47 79 11, Telux 52 529

## MOTOCYCLE

#### Le Salon de la Bastille rendez-vous des moins de seize ans

M. Jean-Pierre Soisson, secrétaire d'Etat à la jennesse et aux sports, a inauguré, mercredi 26 janvier, le VIII Salon de la voiture et de la moto de course, qui et surtout

## **PRESSE**

A parfir du 31 janvier

#### UN NOUVEAU QUOTIDIEN « LA TRIBUNE DE PARIS »

Un nouveau quotidien « parisien», la Tribune de Paris, sera lancé le lundi 31 janvier. Publié en format tabloïd, sur seize pages, il sera distribué par les N.M.P.P. et vendu 1,10 franc le numéro. Le premier numéro sera tiré à quarante mille exemplaires.

Ceux qui ont pris l'initiative de la Tribune de Paris, dont M. Yann Le Goff rédacteur en chef (et qui disposent au départ de 500000 francs), se veulent «progressistes» mais ne se ré-« progressices » mais ne se re-clament d'aucun parti. L'équipe rédactionnelle de la Tribune de Paris pense qu'il y a un crêneau pour un quotidien « régional parisien » qui n'existe pas et qui devrait trouver sa place dans la gamme des autres journaux.

• M. Jean Moltin, désigné comme médiateur dans le conflit du Parisien libéré — et dont la mission a été reconduite au 15 l'évrier — reçoit ce jeudi 27 janvier, pour la neuvième fois, la délégation du Livre C.G.T. au chième fois de l'évalue de l'évalue l'évalu siège du Conseil d'Etat.

Qualifiées par le Livre C.G.T. de « parodis dont le gouvernement porte la responsabilité », les négociations ont en effet tourné en rond au cours des huit rencontres précédentes. Le décès accidentei de M. Emilien Amaury, le 2 janvier, a participé au retard pris dans le calendrier des discussions. Cependant. les observateurs no-Cependant, les observateurs notent, non sans inquiétude, qu'aucune nouvelle proposition d'entrevue directe entre les deux parties n'a été formulée depuis le « ren-dez-vous manqué » de la fin décembre 1976 entre M. Amaury

Le principe en est vraiment

Vous arrivez en Espagne sur un vol Iberia. A l'aéroport une voi-ture vous attend. Et vous êtes

kilométrage illimité. Vous choi-

sissez votre itinéraire, vos sites

vos étapes. Et vous descendez

dans l'un des 9 hôtels Melia pour

une nuit, un jour ou plus. A votre

Un exemple de prix : 8 jours en Andalousie Paris-Malaga-

Paris: avion - auto + hôtel 0 F par personne pour

Demander a votre agent de

voyages le dépliant avion - au-

est ouvert aux visiteurs dans l'ancienne gare de la Bastille jusqu'an

Peu de nouveautés à ce Salon et surtout peu de choses intéres-santes dans le domaine automo-bile, ce qui est regrettable pour un salon « de course » patronné par un champion automobile, Jean-Pierre Beltoise. Renault est quand même là, fort de son dernier succès dans le rallye Côte-d'Ivoire-Côte d'Azur, ainsi que la

d'Ivoire-Côte d'Azur, ainsi que la Mac Laren du champion du monde James Hunt.
Dans le grand stand B.M.W., la vedette n'est pas la volture, malgré les très bons résultats de cette marque, mais la 1000 RS, qui fait s'agglutiner les motards de demain, les moins de seize ans : la clientèle principale de ce Salon.

ce Saion.

Si la partie moto est tellement
dynamique, on le doit à Olivier
Chevallier, co-organisateur de ce
Saion et pilote de vitesse luimème. Il a fait venir à la Bastille
tous ses amis pilotes : Sarron,
Chemarin, Rougerie, etc. Ce qui Chemarin, Rougerie, etc. Ce qui vaut aux visiteurs de pouvoir se lancer dans les allées à une chasse à la vedette et aux autographes. Dès l'entrée, on peut admirer, côte à côte, la plus petite et la plus grande moto, toutes deux championnes du monde dans leur catégorie. D'abord la 50 cm<sup>3</sup> Bultaco, qui a conduit Angel Nieto au titre de champion du monde en 1976. Et à ses côtés un fabuleux c cigare » de 6 mètres de long en 1976. Et à ses côtés un fabuleux 
c cigare » de 6 mètres de long 
qui détient le record du monde 
de vitesse sur deux roues avec 
490,279 km/heure. Construit par 
un Américain de Californie, Don 
Vesco, il développe 240 CV avec 
ses deux moteurs accouplés de 
TZ 750 Yamaha. 
Après le Salon, exceptionnellement, grâce à Radio-Monte-Carlo, 
le « cigare » sera exposé sur la 
place de la République, à Lyon, 
l'après-midi du samedi 5 février. 
Il reprendra ensuite l'avion pour

Il reprendra ensuite l'avion pour Los Angeles, après cette sortie unique hors des Etats-Unis.
Vendredi après-midi, les plus grands pilotes du monde seront présents: Giacomo Agostini (seize

fois champion du monde) et celui que l'on considère comme son dauphin : Johnny Cecotto. L'actualité moto et les évênenements autour du deux roues font réellement de ce Saion de la Bastille un rendez-vous pour mo-tards aux abords d'une place qu'ils affectionnent particulièrement.

**AVION, PLUS AUTO, PLUS HOTEL:** 

Une nouvelle idee de vacances en Espagne d'Iberia et de Mundicolor.

MUND

COLOR

PATRICE VANONI.

## RADIO-TÉLÉVISION

LES MUSICIENS POURSUIVENT LEUR MOUVEMENT A RADIO-FRANCE

● Le Syndicat C.G.T. des musiciens de Paris, qui avait lancé un mot d'ordre de grève le mardi 25 janvier, vient de suspendre le mouvement qui devalt durer six jours. En effet, les représentants du Syndicat des musiciens ont obtenu un rendez-vous avec les responsables de la Société francaise de production (S.F.P.) et ceux des chaines nationales. La ceux des chaînes nationales. La rencontre devait avoir lieu ce je u di 27 janvier, à 17 heures. En revanche, l'ordre de grève est maintenu en ce qui concerne Radio-France, « en raison du silence persistant » opposé aux demandes de négociations exprimées par les délégués syndicaux (négociations qui aborderaient les problèmes du volume d'emplois et de création, et surtout négociation d'une convention collective des musiciens intermittents à la télévision et à la radio). vision et à la radio).

#### FRANCESCO ROSI AU FORUM D'AIX

● Le Ciné-Forum d'Aix-en-Provence et Antenne 2 organisent trois « journées télévision », les 2, 3 et 4 février, au Palais des congrès d'Aix-en-Provence, Des films de Michel Random y seront présentés en avant pre-mière : deux numéros de l'Art

visionnaire seront commentés par Francesco Rosi, qui participera à l'ensemble des manifestations prévues. (Renseignements : (91)

#### TRIBUNES ET DÉBATS JEUDI 27 JANVIER

M. Jacques Chirac, président du R.P.R., est l'invité du Maga-zine de France-Inter, à 19 h. 30. — Les Républicains indépendants disposent d'un quart d'heure sur TF 1, à 19 h. 45. — M. Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, ré-pond aux questions de travailleuses et de mères de familles sur TF 1, & 21 h. 25.

VENDREDI 28 JANVIER

— Un dossier sur « Les pro-blèmes nucléaires et les armes stratégiques » est présenté par les journalistes de Radio-Monte-Carlo à 19 heures. — Le Conseil national du pa-tronat français dispose de la tri-bune libre de FR 3, à 19 h. 40. — « Le marché des armes » est le sujet du magazine « Vendredi » sur FR 3, à 20 h. 30.

Pour profiter de toutes les pos-

sibilités de vacances en Espa-gne, demandez-lui également

la brochure Mundicolor. Dans

cette brochure yous trouverez:

léares, aux Canaries ou sur la

Costa del Sol. A des prix excep-

Exemples prix été de la bro-

chure Mundicolor : 15 jours aux Canaries pour 1,260 F; ou

ou aux Baleares pour 1.050 F.

Et quelques offres exception-

nelles : voiture gratuite. 3° semaine plus avantageuse. Et tou-jours, la carte de réduction Mun-

dicolor valable sur la plupart de vos achats.

tionnels.

18ERIA LA GARANTIE DES VOLS REGULIERS

REORGANISATION DE L'INFORMATION A R.T.L.

• Des nominations viennent d'intervenir dans l'équipe chargée de la direction de l'information à R.T.L. M. André Lacaze, qui était

entré à la station en avril 1975 comme rédacteur en chef, devient directeur de la rédaction et remplace M. Claude Darcey, nommé délégué auprès de la direction de Baloud, responsables des journaix la station, chargé de llaison avec du petit matin depuis 1973, est la rédaction. L'ancien directeur nommé rédacteur en chef et adjoint, M. Jacques Paoli (qui conserve le journal de 13 heures

conserve le journal de 18 h. 30). devient délégué auprès de la di-rection de l'antenne pour les programmes. Enfin. M. Alexandre

- CE SOIR SUR TF 1 -

## Les Françaises et l'Élysée

TF 1 de laisser sans réagir la chatna rivala (elle lui a déià Diqué Jacques Martin) consacrer ses prochains « Dossiers de l'écran », soit encore trois ou quatre heures d'antenne, à M Giscard d'Estaino Mardi. en effet, sur Antenne 2. solxantedix Français seront conviés à l'Elyaée pour donner au prési-dant de la République une nou-Il fallait done faire quelque

chose, autre chose. Mais quol ? On a cherché, on a trouvé, on a autorisé les Françaises à y aller, elles aussi, dès ce soit jeudi, de leurs questions. Pas directement, bien sûr. Elles, on n'a pas eu le temps de les choisir, de les trier, on ne pouvait leur permettre, malgré leur désir, d'entrer en contact avec le premier d'entre nous. Il ne

Le réalisateu: de l'émission Michel Croce-Spinelli, s'est rendu chez elles pour savoir ce qu'elles pensalent de leur situation: il les a filmées: il a apporté ses bobines faubourg Saint-Honoré ; et il a chargé Marie Cardinal de recuellir les commentaires du chef de l'Etal.

Ces plaintes, touiours les mêmes, ces soucis, ces pelnes, exposés pêle-mêle de facon touchante, gentille patiente, avec naturel, par des mères, des épouses, des employées, des ouvrières, des divorcées et des célibataires, on les connaît, on les a entendus mille fols. C'est l'absence de choix véritable : que l'on travail chez soi ou en dehors, dans 90 % des cas, c'est parce qu'on ne peut pas faire autrement. C'est la difficulté de concilier les exigences d'une

scrupules ou les remords qui taraudent la plupart d'entre nous à l'égard de ce foyer dont nous sommes censés être, et la pourvoyeuse et la fée. C'est l'obligation où l'on est, pour ne pas perdre des journées de salaire, de prendra soi-même un congé de maladie quand les gosses ont des ennuis de santé. C'est le cauchemar des innombra femmes saules, obligées d'élever leurs enfants avec un salaire de smicarde C'est la quasi-impossibilité de gravir, pour celles d'en bas, l'échelle de la hiérarchie. Elles sont O.S. et le res-

Toutes cas eaux de lessive. ces heures de métro, d'usine et de bureau, ces piles de vaisselle et de dossiers, ces traites. ces factures, ces feuilles de pays et ces tickets de caisse, on les voit se déverser par moments, s'entortiller, s'accumuler sur l'écran présidential.

ment croisés, M. Valéry Giscard d'Estaing fait preuve d'une compréhension amusée, un rien condescendante, devant des revendications qu'il convient d'abord de classer, d'étiqueter, il s'emploie à mêttre un peu d'ordre dans le charmant désordre de ces jolies têtes. Il fait, lui, la différence entre les peines de cœur et les ennuis d'argent. Il rassure : alions, alions, vous ne devez pas yous sentir coupables, vous avez le droit d'exister comme tout le monde.

ses ou prévues par son gouvernement : les congés de longue durée sans soide à la mère (pourquol pas au père?) d'un enfant en bas age, nouvelles places dans les crèches, allo-

cation de garde, possibilité de taire recouvrir par le Trésor public une pension alimentaire en rade, fol de juillet 1975 Interdisant toute discrimination en fonction de la race, du sexe ou de la religion. Si ca ne va nes pour le mieux, ça va beaucoup mieux depuis qu'il est là, ne creint-il pas d'affirmer enfin. La condition féminine s'est-elle

à ce point améliorée qu'on ait cru devoir supprimer un secrétariat d'Etat dont l'œuvre se voulait, se disait de longue haleine? On ne lui posera pas la question. On ne s'inquiétera pas non plus de savoir pourquol à l'exemple des pays scandinaves, on ne cherche pas à résoudre, en France, les pro-blèmes de la femme en réduisant les heures de travall des époux ? Pourquoi les associations de femmes ne sont-elles pas autorisées à poursulvre en justice toute atteinte à leur image - et Dieu sait s'il y en a — ou à leurs droits ? Pourquoi l'Etat ne se donnerali-il pas, à l'exemple des Etats-Unis cette fois, les moyens de contrôler, grêce à des commissions d'enquête, la promotion du personnel des entreprises, de façon à éviter, parallélement à l'ascen sion des hommes, la stagnation des femmes? Pourquol enfin les partis politiques ne seralentcrire au moins 40 % des personnes de l'autre sexe (féminin sujourd'hui, demain, qui sait? masculin) sur leurs (Istee électo-

Cela, le chef de l'Etat ne nous le dira pas, sans doute parce qu'on na la lu' a pas demandé. CLAUDE SARRAUTE.

\* Cette émission est diffusée ce jeudi 27 janvier par TF1, à 20 h. 30.

#### JEUDI 27 JANVIER

CHAINE I: TF 1

20 h. 30. Séri) : La famille Cigale : 21 h. 25. Magazine d'actualité : L'événement (le président de la République répond aux femmes.

prod. et réal. C. Spinelli).

Des travallenses et des mères de lamille, l'Amées ches elles, posent indirectement des questions sis leur condition. Face à ces documents, le Giscard d'Estaing, de l'Elysée, réagit et répond

22 h. 25. Patinage artistique: championnats d'Europe à Helsinki (en Eurovision) : 23 h. 25. Journal.

CHAINE II: A 2



20 h. 30. Teléfilm • Jacob et Joseph • ; 22 h i5. Concert • V\* Symphonie • de Proko-

fiev. par l'orchestre du Capitole de Toulouse. dir. M. Plasson, 23 h 30, Journal. 22 h. 20, Journal.

CHAINE III: FR 3

20 h. 30. Les grands noms de l'histoire du cinéma (R.J.: « la Kermesse héroique », de J Feyder (1935). avec F Rosay. J Murat. A. Alerme M Cheirel L Jouvet (N.).

En 1616, un ambassadeur du roi d'Espagne annonce son arrivée dans une petite villé de Flandre Devant la couardise du boutgde riandre verant la coudratse du courrenestre (qui last le mort) et des échevns, leurs épouses prennent le pouvoir et deoueillent les Espagnats Une larce truoulente dans d'admirables décors de studio Le style des tragées s'inspire de le petiture flamande. Un l'ûm très célèbre du cinéma français d'avant-guerre.

22 h. 30. Journal.

#### FRANCE-CULTURE

20 n., « Le Baladin du monde occidental » (de J.-M. Synge), avec C. Laborde, J. Magre, O. Hussenot; 22 h. 30, Nouvella figuration, nouvelle tendance; 23 h., Portrait, 23 h. 45, Poisie.

#### FRANCE-MUSIQUE

20 ti, 30, Concert en l'egisse Notre-Dame-des-Blancs-Man-teaux... Formation de chambre du Nouvel Orchestre philhar-monique, Maitrise de Radie-France, direction J. Journessa, avec 8 vogel, 8 Finnilé, C. Wirtz « Sabat Mater » (Pergo-lesse); « Deux psaumes » (Marcello) , 23 ti., Les effets de la musique. Par le G R M. Ljosquin des Prés, Couperin, Lully, Bizet); 0 h. 5, Musiques des civitsations noires; 0 h. 35 Des troubadours aux « profest songs »

#### VENDREDI 28 JANVIER

CHAINE I: TF 1

De 11 h. 30 à 19 h. 45, Programme de la mi-journée (de 15 h. 50 à 17 h. 15, Inauguration de la Maison de l'Europe, par M. Valéry Giscard

20 h. 30, Au théâtre ce soir : « la Frousse », de J. Vartet, avec J. Morel, A. Mottet, O. Laure. Struction ambigué entre un e jeune loup », son chaulleur et sa lemme de chambre. 22 h. S. Allons au cinéma : 23 h. 35. Journal

CHAINE II: A 2

De 13 h. 35 à 20 h., Programme de la mi-journée (à 13 h., Bande à part : « la Maison de terre », réal. G. Bastid).

20 h. 30, Sárie : Dossiers, danger immédiat, de Cl. Barma (L'affaire Martine des Clos), avec A. Karina, J.-P. Darras, Première affaire d'espionnage industriel (sujet de cette nouvelle série) : le voi d'un prototype de robe, imaginée par une styliste

21 h. 30. Emission littéraire : Apostrophes de B. Pivot (Les injustices de l'histoire). Apec Alain Decaux (« Bianqui l'insurgé »), M° Pierre-Antoine Perroà (« l'Alfaire Lally-Tolendal »), et Benoist-Méchin (« Alexandre le Grand ou je rêpe dépassé »).

22 h. 45 (R.), Ciné-club: - la Dernière Fan-

fare ., de J. Ford (1958), avec S. Tracy, J. Hunter.
D. Foster. P. O'Brien (N.).
La dernière campagne électorale — à l'ancienne mode — d'un vieil homme qui se présente pour être étu une nouvelle fois maire de sa ville du Massachusetts. Une petiture nostalgique des hommes politiques américains de la vicille génération.

CHAINE III: FR 3

20 h. 30, Magazine vendredi : Ailleurs... (Armes à vendre, enquête et réal. Christine Ockrent). Ockrent).

Avec M. Warcholali (C.G.T.), O. Dassault.
M. Delpech, délégué à l'armement, le général
Dayan, F. Warnke, conseiller américain.
21 h. 30. Astronomie - Voyage dans le cosmos
fles Vagabonds du ciell, de J. Lallier et
M. Tosello.
22 h. 20. Journal.

FRANCE-CULTURE

20 h., Relecture, par H. Juln : Chateaubriand ; 21 h. 30, Solistes ; 22 h. 30, Nouvelle figuration, nouvelle tandance ; 23 h., Portraits ; 23 h. 50, Poésia.

#### FRANCE-MUSIQUE

20 h. 20, Cycle franco-allemand, en direct de Sarrebruck...
l'Orchestre sympnonique de la Radio sarrolse, direction
D. Alherton, avec U Heinen (violoncolle). « Symphonia nº 1
an ul majeur » (Weber) ; « Concerto pour violoncelle et
orchestre » (Fortig) ; « Petrouchka », suile de ballet (Stravinski) ; 23 h., Cabaret du jazz... Les orchestres de F. Jeanneau;
O h. 5, Musiquus des civilisations noiros ; 0 h. 35, Paradisloques, de J.-P. Lentin,

méâtres



#### Chaillot et la création

g . Les troupes invites pacepieroni pas que leur préence paisse ctre utilisée de quelque incon que ce soit contre h mission de creation de Chail. or Arec Andre-Louis Perietti. Roger Planchon penr le INP. Gabriel Garran pour le Theatre de la Commune. Dessisique Boarde pour les Atineriss François Joxe pour la Charier Theatre — ees trapped Theatre national de Chaillot pour 197... - ont publié un communica: communicati com equel ils exigent le retour de Chailloi, des le prochain budget, ils foaction du Thélitre nationi defini dans ses statuis : avoriser le renouvellement des formes et des conditions de la maion chratrale contempo-9 - None ne voulons pas nons

mbritter 2 ceus qui devalent 904 budget de création soit supprime, mais nous vontous 7 mutenir une activité thesmise La situation est telle : elle institution sous sèque me seloz Perinetti, et selon Cabriel Garran : « Un garage but le seule liberté est de chaig les rehicules qu'il abrite a pe les troupes invitées delvent nene assurer les frais des perannels d'accueil, de relation mer ie public, de publicità. Imagois Rochaix, directeur da îhizire de Caronge de Ganère. mi presente a Mère Courage > A Gemier. a exprime sa solidarité. i l'exception de Roger Plan-- mr la venue du TNA dan de toute façon prévue, --dacun a souligné l'intérêt que présentait la possibilité de lover-

dans une salle qui garde son · De quoi s'agit-il ? demande Perinetti. Pourquoi exerce-t-on. su nous cette forme de censue? Est-ce une question de personne, d'architecture, de structure administrative? Je demande aux pouvoirs publics de répondre chairement a Challlos polarise les **contraintes qui** pisent sur le théatre tout entier. et ses contradictions. Une alternative se pose : faut-il jouer à tout priz et conforter aless la politique restrictive du gouver-nement ? Faut-il refuser la situation, la bloquer, mais comment ? Il p'est pas simple, souligne Planchon, de trouver un moyen de pression efficace. Une grave a la télévision finit par toucher directement le public. A l'Opéra, elle a an retentissement de mestige. A Villeurbanne on anx liberains, elle n'aurait ancen impact elle risquerait d'être Spicidaire. D'autre part, une action commune est difficile à ancer. La solidarité existe, mais. il faut savoir que tout, et depuis ionjonts, est organisé pour nous diviser, entre techniciens et stienrs, entre « riches » et \* Pautres >...

A propos de Chaillet, en consultant préalablement les roupes qui devaient y venir et celles qui y sont, il est possible: d'exposer en termes clairs deradation des conditions da tarril, et donc la dégradation urofession de travail dans la profession tont entière. Ce qui se passe sur cene interesse sans doute davantage le public que ce qui abrait pu s'y passer. — C. G.

Marile depth west, metades de respiré aver del Elle devine costat avent de per, il dédit grui il avplait jou les il avent de soit Atolerons il de Atolerons il de

Attack space of the same of th

sil en est s teer, in es libra Ah / sicrie au con du docte Merci, mon amo à tout jamais !

Elle se retourne
« Rejoignes poi
n'éles plus rien p Title in the B done of put it doctor. In House of the House of the House of the House price it will be a fair to the House of the House o Drame porvig There, in Brane, présentée par Jie hans une mille et dans un décor houleaux et de n

MODE

Print BUY LANOCHE de sa milleon ave « Perrette et le po manu, pape ample de lasticos de j Des chapman à net des tablers inage Robertson de lattre les betteres de flattre de lattre de la tre de la tre de la lattre de la lattre de la lattre de l Des chapters & r

Set blocken it invites suizes et invites suizes et invites de l'entralité les contralités et de l'entralités de l'entralités de l'entralités et grande jupic par projection de l'entralités projections de l'entralités projections de l'entralités et musicial de l'entralités entralités entralités et l'entralités entralités et l'entralités entralités et l'entralités entralités et l'entralités et l'entralités entralités et l'entralités entralités et l'entralités entralités et l'entralités entralités entralités et l'entralités entralités et l'entralités et l' termes d'inflérieur le réfliciouse entact des jeuves liffés des jeuves liffés des routes de crés de publicies et crés de publicies et crés de publicies et de financies et de financies le mode de l'incent ajunts vielles de modes de pite et de comité pite et de comité plis et de coulls s'acrecient en ba légèrement boucés

gnées de bandes i ou à la hauteur du

وراه وجارون 

Mis à part y courtes d'écuyètes Cinéma GIT-LE-COEUR MAMAN KUSTI

s'en va au de de \_ Werner Rainer FASSEMBER

CAPITAL FILMS AU 14 JUILLET BASTILLE & PARTIE DU

The second secon

-----

5 - 5 - 2 3-12 - 12 1 PM

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Ser. Dar vertice : 100 carts ser Month

CLAUDI (ARMOR

. --- - -

77

30 Sect 20 301.4 SE MAILS, S'unes et 1988 PARK 50 12.1-**海 石製 塩**しはま さっ delitationer discussion **"新"的 郭松光**点点。

10 T OS 11 15 1-

inger mirations and A M. Valley Gisters distributed distributions. A CONTRACT OF SERVICE <del>biology deprese</del>t som syn WE THE COMPANY OF STREET E Company of Admir. 378 MO DEL 1 AND CONTRACT CONTRACTOR gara -ma. Daures da · 動物 神 さかがた。 Market to be SAME MATERIAL STATES AND AND AND ADDRESS. 小湯 美電子 3日上手

海 牛牙鸦 THE SERVICE OF THE PARTY. المنوانة حد كالإدامة 1. 1803 A 18 1212 18 A 1889 B EV 在48 美沙克 医色体部分 連らが経過しおと 山田

27 JANVIER

2 7 20 "--CHAINE OF TRIS 

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

海色 奈一 原一 いっぱー FRANCE-CULTURE

FRANCE WUS CUE State of the state And the second s

28 JANVIER

, \_ . W. 2.

**実験権制定式 かしらない**主 . . 4

we ne

**MAMAN KUSTERS** s'en va au ciel

Cinéma GIT-LE-CŒUR

de Werner Rainer FASSBINDER

CAPITAL FILMS AU 14 JUILLET EASTILLE A PARTIR DU 2 FEVRIER

## ARTS ET SPECTACLES

#### Théâtre,

## Chaillot la création

a cles troupes invitées n'accepteront pas que leur présence puisse être utilisée de quelque facon que ce soit contre la mission de création de Chaillot.». Avec André-Louis Perinetti, Roger Planchon pour le T.N.P., Gabriel Garran pour le Théâtre de la Commune, Dominique Bourde pour les Athevains, François Joxe pour le Chantier-Théâtre — ces troupes assurent la programmation du Théatre national de Chaillot pour 1977, — ont publié un communiqué commun dans lequel ils « exigent le retour de Chaillot, dès le prochain budget, à la fouction du Théâtre national défini dans ses statuts : favoriser le renouvellement des formes et des conditions de la création théatrale contempo-

🙃 « Nous ne vonions pas nous substituer à ceux qui devaient travailler à Chaillot avant que son budget de création soit supprimė, mais nous voulons y maintenir une activité théatrale.» La situation est telle : « Une institution sous séquestre», selon Perinetti, et selon Gabriel Garran : « Un garage dont la seule liberté est de choisir les véhicules qu'il abrite», que les troupes invitées doivent même assurer les frais des personnels d'accueil, de relation avec le public, de publicité. François Rochaix, directeur du MODE Théâtre de Carouge de Genève, qui présente « Mère Courage » à ar a avntimé sa sal A l'exception de Roger Planchon - car la venue du T.N.P. était de toute façon prévue. chacun a souligné l'intérêt que présentait la possibilité de jouer

dans une salle qui garde son prestige. ■ De quoi s'agit-il ? demande Perinetti. Pourquoi exerce-t-on sur nons cette forme de censure? Est-ce une question de personne, d'architecture, de structure administrative? Je demande aux pouvoirs publics de répondre clairement » Chaillot polarise les contraintes qui pèsent sur le théâtre tont entier, et ses contradictions. Une alternative se pose : faut-il jouer à tont prix et conforter alors la politique restrictive du gouvernement 9 Fant\_i) refuser la situation, la bloquer, mais comment ? « Il n'est pas simple, souligne Planchon, de trouver un moyen de pression efficace. Une grève à la télévision finit par toucher directement le public. A l'Opéra, elle a un retentissement de prestige. A Villeurbanne ou aux Athevains, elle n'aurait aucun impact; elle risquerait d'être suicidaire. D'autre part, une action commune est difficile à lancer. La solidarité existe, mais il faut savoir que tout, et depuis toujours, est organisé pour nous diviser, entre techniciens et acteurs, entre « riches » et < рацугез »...

A propos de Chaillot, en consultant préalablement les troupes qui devaient y venir et celles qui y sont, il est possible d'exposer en termes clairs la dégradation des conditions de travail, et donc la dégradation du travail dans la profession tout entière. Ce qui se passe sur scène intéresse sans donte davantage le public que ce qui aurait pu s'y passer. - C. G.

## « LA DAME DE LA MER », d'Ibsen

Mariée depuis des années à un veuf, médecin de campagne, Ellida respire avec difficulté.

Elle devine pourquol. Elle a connu avant ses noces un étranger, il était grand, il était beau, il sentait bon les embruns chauds, il avait les veus veus le mattre.

il sentatt bon les embruns chands, il avait les yeux verts le matin et bleus le solr; il arrivait des Amériques, il était marin, il avait tué son capitaine.

Avant de repartir sur le vieil océan il avait dit à EBlda : « Je viendrai te rechercher. »

— Je te trouve l'air bien chifjonné, c'est ma jaute, dit le docteur à son épouse, je n'aurais pas di t'avouer quel paradis jut pour noi mon premier mariage.

— Non, mon loup, dit Ellida, ce n'est pas ta morte qui me fait passer des nuits blanches, c'est un beau marin, mon finnce.

Et elle lui révète l'idylle.

a Mais c'est moi qui avais fait l'autopsie du capitaine ! s'ècrie le docteur. Ton amant est un assas-

docteur. Ton amant est un assas-sin ! Comment as-tu osé ? — Il avait les mains si douces, dit Ellida, tu verras, il va venir me reprendre. v Le voici, en effet, qui pousse la porte du jardin, boucle, bronzé nimbé d'or, magnifique.

« Que voulez-vous, monsieur ? dit le docteur. — Voire mottie, dit le marin.

- Votre mottie, dit le marin.

- Pas question, dit le docteur.

- Oh I mais si, dit Ellida, laisse-moi partir, faime la blanche écume, les phares, les tempêtes. -- C'est vrai, dit le marin meurtrier (sortant de la poche inté-rieure de son suroit de ratine bleu un revolver d'ordonnance], voire épouse a toujours préféré le grand large à la campagne, ne l'appelle-t-on pas la dame de la

mer ? - S'A en est ainsi dit le docteur, tu es libre,

— Ah / s'écrie Ellida, se jetant au cou du docteur, enfin libre ! Merci, mon amour, je suis à toi à tout jamais!

Elle se retourne vers le marin : u Rejoignez votre steamer, vous n'étes plus rien pour moi. » Exit le bel étranger. « Voilà donc ce qui te manquait, dit le docteur, la liberté! » — « Oui, dit Ellida. comme tu m'as comprise! » — « Un médecin sair parfois établir une ordonnance », dit, rose de finesse, le docteur. Rideau.

Drame norvégien de Henrik Ibsen, la Dame de la mer est présentée par Jean-Louis Thamin dans une mise en scène rigide et dans un décor qui déborde de bouleaux et de nénuphars.

GUY LAROCHE fête les vingt ans

de sa maison avec une collection

- Perrette et le pot-au-lait - à buste

menu, jupe ample et taille corsetée

de lanières de peau multicolores. Des chapeaux à rubans, des fichus

et des tabliers complètent cette

image romantique et rustique. Il uti-

lise barucoup de coton et de sois

brodés de fleurs au point de croix

en tons pastels. Ces thèmes se

retrouvent en robes de dîner et du

soir à blouse de mousseline brodée

et jupe paysanne en taffetas bico-

lore, au corsage souligné d'un

YVES SAINT-LAURENT, dans une

collection féerique, nous entraîne

« A la recherche du temps perdu ».

Ses blouses à collerettes hautes

nouées autour du cou sont merveil-

leuses de féminité, comme d'ailleurs

les encolures de Colombine qui

dégagent le cou. Tous les person-

nages proustiens s'y retrouvent : la

du soir de taffetas à manches gigot

et grande jupe gonflée de volants ; quelques turqueries empruntées aux

tenues d'intérieur de Swann; enfin,

des jeunes filles en fleurs - avec

des robes blanches dénudant les

épaules, à grandes manches et jupes

à volants, en crêpe Georgette orné

de guipures, aux chignons adoucis

Laurent ajuste ses corsages par des

effets de smocks, de nervures, de

plis et de coutissage. Ses jupes

s'envolent en bandes découpées,

légèrement froncées, ou cont souli-gnées de bandes ruchées à la taille ou à la hauteur du genou.

Mis à part quelques robes

courtes d'écuyère de cirque à la

Nous avons déjà parlé des détalls de travail d'ateller, très importants dans la mode de printemps. Saint-

de rubans et de fleurs.

la délicieuse atmosphère « à l'ombre

se de Guermantes, en robe

cache-creur ou d'un grand tablier.

Michel Auclair, voité, est le docteur. Silvia Monfort fiévreuse, joue Ellida.

Ce théâtre d'art et d'époque, plutôt curieux, suscite une gaieté intérieure, agréable par temps MICHEL COURNOT.

\* Nouvean Carré. 21 h.

#### Livres

#### DANIEL GÉLIN: « Deux ou trois vies qui sont les miennes »

raconte : Daniel Gélin, cinquantecing ans. Dans le pêle-mêle un peu trop organisé - pour faire littéraire - de souvenirs et des réflexions sur la vocation et le mêtier, il livre de lui-même un

portrait mélancolique. Venu de Saint-Maio à Paris quelque temps avant la guerre, Daniel Gélin appartient à cette génération de comédiens (théàtre et cinéma) basculant entre deux mondes, qui a fait ses classes pendant les années noires de l'occupation et dans la rage de vivre - du Paris d'après la libération.

Mais, besucoup plus replié sur Iul-même, Daniel Gélin s'attache surtout à ce jeune homme romantique et obstiné à réussir qu'il fut alors, et dont personnage cinématographique fut révélé par Becker (Rendez-vous de juillet, Edouard et Caroline). Son unlon avec Danièle Delorme, leur bohême à Saint-Germain-des-Près, leur montée parallèle vers le succès et la facilité, l'effritement de ieur couple typique de cette génération, et, pour lui, la pratique désestreuse de la drogue dont il mit des années à se guérir, c'est le bilan lucide et légèrement amer d'une carrière au passé. Le récit s'arrête, en effet, à < la fin d'un certain romantisme ». Daniel Gélin s'est retourné sur sa jeunesse.

\* Editions Julilard, 45 P.

Printemps au jardin imaginaire

Maîs, à côté de Proust, il y a le

voyage, avec de superbes robes en

taffetas lame multicolore ou uni, aux

corsages audacieusement décolietés

en camisoles, très carnaval à Rio.

ious un style pur et dépouillé avec

des vêtements elmples dans lesquels

li fait bon vivre. A la place de

manteaux et de tailleurs. Il propose

des ensembles à veste droite trois

quarts de tons naturels pour le jour,

de jolies robes d'après-midi en crêce

de Chine uni ou imprimé, à taille

haute, encolure arrondie, les man-

ches entonnoirs; des robes « prin-

cesse » pour le soir frôient le corps

à partir de soutiens-gorge drapés,

pailletés ou perlés de tons très doux.

PIERRE BAI MAIN travaille le niissé

corsaire en toile de même ton.

Gérard Pipart, chez NINA RICCI,

eins persans.

### Culture

#### Beaubourg et le programme commun

Mardi 25 janvier, la fédération de Paris du parti communiste français donnaît une conférence de presse présidée par M. Jacques Chambaz, memire du bureau politique et député de Paris, au cours de laquelle il fut annoncé que le groupe parlementaire communiste s'apprétait à déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale une proposition de loi visant à modifier la loi du 3 janvier 1975 portant création du Centre Beaubourg. Cette proposition de loi aura pour but de garantir la nature non commerciale du centre et de démocratiser ses modes de direction et de gestion. « Détre et de démocratiser ses modes de direction et de gestion « Dé-fendre les créateurs, l'existence d'outils culturels de premier plan, et lutier pour que tous puissent y avoir accès sont deux aspects du même combat », a notamment déclaré M. Bernard Gibaud, membre de la direction fédérale.

La presse était à nouveau conviée le mercredi 26 janvier au siège du parti socialiste pour entendre M. Dominique Taddei, secrétaire national à l'action culturelle, entouré de MM. Georges Sure consettler de Dorie et ges Sarre, conseiller de Paris et candidat à la mairie de la capicandidat à la mairie de la capi-tale, Georges Fillioud, député de la Drôme et rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles, et Charles Josselin, député des Côtes-du-Nord et rap-porteur spécial de la commission des finances. M. Taddel a pré-senté le long rapport sur « les socialistes et Beaubourg » rédigé par le secrétariat national à l'ac-tion culturelle du P.S. et adopté par le bureau exécutif de ce parti, en précisant d'emblée qu'il n'ap-partenait pas à une instance partenait pas à une instance politique d'intervenir dans un politique d'intervenir uans un débat esthétique ni de dire si Beaubourg était « beau ou luid ». « Il n'y aura pas de jdanovisme social-démocrate ». a promis M. Taddei, avant de déclarer que le Centre Pompidou représentait

changements de climat, il propose

des tenues de voyage en flanelle

blanche sous des tuniques d'astrakan

Swakara, de ton chameau. Toujours

dans cette gamme naturelle, il assor-

tit des deux-pièces de shantung ou

de jersey de sole à des manteaux de

vison Saga. Ses ensembles bicolores,

à base de marine et de rouge ou de

blanc, sont taillés en vestes écour-

tées à la pointe de la hanche et des

jupes au genou qui virevoltent aux

Les robes du soir de Balmain cont

romantiques et champêtres, en cotons

noirs brodès, fleuris, en organdis et

mousselines imprimés, noires ou

blanches, aux corsages pailletés ou

peries, toujours élégantes et rai-

NATHALIE MONT-SERVAN.

le Centre Pompidou représentait « le type même de la jousse bonne idée » qui, sous prétexte de « pluridisciplinarité », allalt abou-tir à la « coexistence jorcée » d'organismes que tout oppose.

Gavarni, tous ces modèles sont au avec subtilité pour animer et contrô-

moliet ou au-dessus de la cheville, ler l'ampleur de sa silhouette, desti-

les lambes n'apparaissant généreu- née à la femme jeune et dynamique,

sement qu'en transparences de mousseline de sole fleurie ou à des-

BICCI. — Ensemble de jour en camaieu de belge, à tee-sbirt, blouse rayée et veste en shantung de Taroni sur une jupe plimée de Fournier LAROCHE. — Ensemble de « flâneur » à chemise paysanne écossaise.

sous un gilet de toils bleu acier, une ceinture nouée basque et un pantalou

corsaire en toile de même ton.

BALMAIN. — Biouse et jupa en mousseline de soie bleue et bianche
sons un gilet assorti sans manches, dans un tissu de Pétiliault.

SAINT-LAURENT. — Robe en crèpe Georgette blanc d'Abraham,
ouriée de guipurs, nouée à la taille en rubans aurore et vert d'eau, tous

repris par les fleurs du chignon et le collier de chien à camée.

A quelques jours de l'inauguration par le président de la République du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou, une offensive, actualisée et alimentés par la bataille pour la mairie de Paris, a été menée parallèlement, les 25 et 26 janvier, par les deux principaux partis signataires du programme commun.

Mardi 25 janvier, la fédération de l'incomparis de la capitale et les centres d'action culturelle de la capitale et les centres d'action parisienne, » Enfin. M. Tadded, s'en est pris au « luxe insorégion parisienne. » Enfin, M. Tad-dei s'en est pris au « lurs inso-lent » des invitations lancées pour l'inauguration, « véritable provo-cation », selon lui, par rapport aux difficultés financières que connaissent actuellement les cen-tres culturels de province.

> Sur le même thème, l'union des syndicats F.O. de la région parisienne vient d'adresser une lettre au secrétaire d'Etat à la culture pour regretter que « les travailleurs de Paris et de sa région n'aient pas été conviés à l'inauguration, le 31 janvier, du Centre Georges-Pompidou ». L'union des syndicats F.O. estime que la discrimination » dont les organisations de travailleurs font l'objet a est peut-être une bonne chose si l'on considère que les responsables syndicaux ont peu de goût pour les mondantiés », mais qu'il peut sembler curieux que a parmi les trois mille inottés ne figurent pas les représentants qualifiés du milieu du travail ». Sur le même thème, l'union des



### elliott carter

samedi 29 - 20 h 30 atelier carter pièces pour timbales,

duo pour violon et piano, etc. Composers String Quartet

S. Gualda - R. Pasquier P. L. Aimard REID HALL - entrée libre

4, rue de Chevreuse - 6º réservation 326,33,07 dimanche 30 - 20 h 30

autour de Carter ensemble intercontemporain présentation E. Carter

Michel Tabachnik sonate pour violoncelle et onsia. quatuor à cordes n° 3, double concerto, etc.

aveo le **Composers String Quartet** 

J. Manning - L Joost P. L. Almard - M. Beroff F. J. Tolollier

THEATRE DE LA VILLE 2, place du Châtelet location 887.35.39

# UN FILM DE AKIRA KUROSAWA

#### Cie DES COMMISSAIRES - PRISEURS DE PARIS

#### Ventes aux enchères publiques DROUOT - RIVE GAUCHE

GARE D'ORSAY - 7, QUAI ANATOLE-FRANCE 75007 PARIS - Tél.: 544-38-72 - Télex 270-906

Sauf indication particulière, les expesitions ont lien la veille des ventes, de 11 heures à 18 heures

S. 2. – Meubl. Objets de vitrine.

Me Pescheteau.

S. 6. – Eljour. Objets de vitrina.
Argenteria ancienne et moderne.

Me Ader, Picard, Tajan. MM. Boutamu. Dichaut.

S. 15. – Import. matér. de buffet.
Linge de mais. Scieries anc. Fourr.
Objets. Mobilier. Me Couturier.
Nicolay. Me Daniel.

S. 19. – Bijoux. Bibel. Mobilier.

LUNDI 31 JANVIER (Exposition samedi 29)

MS Ader, Picard, Tajan MM. Bou-temy, Dechaut.
S. 12. - Objets d'art et d'ameub.
des XVIII° et XIX° s. MS Ader, Picard, Tajan MM. Lacoste. Ber-nard.
Tapls d'Orient M° Bondu.
Tapls d'Orient M° Bondu.
Tapls d'Orient M° Bondu.

LUNDI 31 JANVIER, MARDI 1º FÉVRIER (Exposition somedi 29) S. 8-9. - Bibliothèque de M. Roger Peyrellitie (2º et 3º ventes). — M∞ Loudmer, Poulain. M. Giraud-Badin.

MARDI 1er FÉVRIER (Exposition lundi 31) S. 14 - Objets d'art, meubles. Mes Lemée, Chayette MARDI 147, MERCREDI 2, JEUDI 3 FÉVRIER (Exposition lundi 31) S. 1. - Antique, curiosités et art populaire. Mª Renaud, MM. Rou-dillon Lefabore Soustiei

MERCREDI 2 FÉVRIER (Exposition mardi 1°°) S. 4. - Bibel, Mobilier, Me Oger. | S. 15. - Meubles anciens et de

S. 6. - Beaux bijoux. Ma Laurin.
Guilleux, Buffetand, Tailleur. —
MM. Boutemy, Déchaut.

MM. Boutemy, Déchaut. S. 7 - Objets d'Extr.-Orient. An-Liquités orientales. M° Pescheteau. 1 girand, de Heeckeren.

JEUDI 3, VENDREDI 4 FÉVRIER (Exposition mercredi 2) 2. - Livres illustrés anciens et modernes. M<sup>∞</sup> Laurin, Guillour, Buffetaud, Tailleur. M<sup>∞</sup> Vidal-Mégret.

VENDREDI 4 FÉVRIER (Exposition jeudi 3) S. 4. - Affiches d'exposit. mod. | bronts doré. Meubles et sièges ép. et 1900, 1925. M= Champetier de Ribes, Ribeyre, Millon.
S. 5. - Coll. d'éventsils et d'obj. en marquet. de paille. Opalines.
Bibel. èp. romantique en nacre et | M= Loudmer, Poulain.

VENDREDI 4 FÉVRIER S. 7 - Cartes post. Mª Chambelland.

#### HOTEL VELASQUEZ 5, ovenue Velasquez (75017)

SAMEDI 29 JANVIER à 14 h. et à 19 h. Important ensemble d'affiches de cinéma. M° Lemée, Chayette. M. Camard.

Etudes annoncont les ventes de la semaine Etudes ennonçont les ventes de la semaine

ADER, PICARD, TAJAN, 12, rus Favart (75002), 742-63-23

LE BLANC, 32, avenus de l'Opéra (75002), 673-69-78

BOISGIBARD, DE HEECKEREN, 2, r. de Provance (75009), 770-81-38.

BONDU, 17, rus Dround (75009), 770-16-18

CHAMPELLAND, 1, rus Rossini (75009), 770-16-18

CHAMPETIER DE RIBES, RIBEXEE, MILLON, 14, rue Dround (75009), 770-00-45

COUTURIER, NICOLAY, 51, rus de Bellechasse (75007), 555-85-44

LAURIN, GUILLOUX, BOFFETAUD, TAILLEUR (anciennament RHEMS, LAURIN), 1, rus de Lilis (75007), 260-34-11

LEMEE, CHAYETTE, 10, rus Bossini (7509), 770-38-89

LOUDMER, POULAIN, 30, place de la Madeleine (75009), 073-99-40

OGER, 22, rus Dround (75009), 523-39-66

PRECHETRAU, 16, rus de la Grange-Batellère (75009), 770-48-95

PARAMOUNT Elysées - ARLEQUIN TO MEN - STUBIO ALPHA PARAMOUNT GAITE (RUE DE LA GAITE) V.D. S.T. Francista MARIVAUX 79 14 5 - 36 5 35 - 18 6 20 - 22 5 10

#### **CHATTERTON** d'Alfred de VIGNY

10 REPRÉSENTATIONS DERNIÈRE LE 3 FÉVRIER

TH. RÉCAMIER

Mise en scène : Jean Jourdheur

DERNIÈRE SEMAINE

Guy BEDOS, grippé, a dû annuler un certain nombre de représentations, alors que tout était loué, au THEATRE DE LA RENAIS-SANCE. Il reprendra son ONE MAN SHOW vendredi 28 janvier à 21 h.



**CARNAVAL DE RIO** DECOUVERTE **DU NOUVEAU MONDE** ்8, rue Mabillon 75006 Par tel: 326.06:20 = 325.17.45

STUDIO CUJAS LE CONFORMISTE Bergardo Bertolocci

UGC BIARRITZ - PARAMOUNT OPÉRA PARAMOUNT MONTPARNASSE QUINTETTE - ÉPICENTRE ÉPINAY



Ш Haus-Rucker Inc. Manifestation inaugurale du Centre de Création Industrielle Forum du Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou I" février - 8 mars 1977 tous les jours de 10 h à 22 h (fermé le mardi).

Le 2 février 1977 à 18 h, interprétation de l'œuvre musicale conçue par Giuseppe Sinopoli pour cette manifestation en association avec l'IRCAM et avec la participation des "Percussions de

Strasbourg.



N° 1 en vente le 19 janvier

## ARTS ET SPECTACLES

#### Cinéma

## « LA MARCHE TRIOMPHALE », de Marco Bellochio

ses comptes avec son passé de leune bourgeois italien. Après s'en être pris au milieu familial dans lequel li fut élevé (les Poings dans les poches) et à l'éducation religlausa qu'il recut (Au nom du père), il s'attaque aujourd'hui à cette institution civique qu'est le service mili-Bellochio est trop intelligent (et

trop ambitieux) pour se limiter à une dénonciation anecdotique des mœurs de la caserne. Certes il rend comple de la sottise ou de la cruauté de certains exercices et de certaines que confère dans un monde hièrarchisé jusqu'à l'absurde toute parcelle d'autorité. Mais les humiliations et les sévices dont souffrent les sol-dats ne sont pour lui que les signes extérieurs d'un danger et d'un scandale beaucoup plus grayes. En fait, le crime maleur dont Bellochio accuse l'armée est d'être (comme l'est dans une perspective religieuse le collège) une entreprise de castration, de destruction de la personnalité humaine. Beaucoup plus qu'école de discipline, l'armée (affirme-t-li) est école de servilité. Elle transforme, modèle, façonne les individus pour les rendre conformes à un modèle stéréotype. Fabriquant des robots, et par-là même apprentis esclaves, figée dans ses privilèges, elle reste un apparell à caractère « fasciste ».

Tel apparaît le propos de Bellochlo, du moins dans la première partie du film. Propos qu'illustre la métamorphose de son héros, le soldat Passeri, un garçon frais émoulu de l'université, limide, maladroit, sensible, que sa « qualité » même voue aux pires misères, Méprisé par

Passeri ne pense qu'à se faire reformer. Et puis, voilà qu'un jour il est convoqué dans le bureau du capitaine Asclutto, un officier impitoyable dont nous avons appris qu'il va lui apprendre à être un « homme ». !} l'insuite, le roue de coups, l'oblige à se battre. La « leçon » porte ses fruits. Passeri eon miraculeusement li saura se défendre, mais il est prét à toutes les compromissions, à lorsque Asciutto lui confle la mission

sans sourchier ce rôle de détective Parvenu à ce point du récit, Bellochio semblalt avoir trouvé, dans les rapports - névrotiques » entre Passeri et le capitaine, une situation qui < collait > pariailement au suiet et qui était riche en possibilités dramatiques. Il ne lui restait qu'à dévelorper cette situation et à nous en montrer les conséquences (dans une première version de la Marche triomphale, le cinéaste avait d'allieurs nalt aux soldats de tirer sur un cortège de non-violents. Personne n'exécutait l'ordre, sauf Passeri...) Curiausement Bellochio a suivi une autre voie. Déplaçant le centre d'intérêt du film, il a préféré donner une soudaine importance au personnage de Rosanna qui, par ennul et haine

de surveiller les allées et venues de Rosanna, sa jeune épouse, il accepte

Tout cela que le réalisateur raconte longuement nous laisse indifférents, Certes, on voit blen qu'à ses yeux

de son mari, vole dans les magasins,

batifole avec un parachutiste et. fina-

lement, tombe dans les bras de

et à l'ordre établi, qu'elle est très exactement le contraire de ce que Passeri est en train de devenir. Mais, en dépit du talent de Miou Miou, la branche se raccorde mal au tronc. Déjà, dans Au nom du père Bellochio opérait un changement de registre similalre; du moins glissaitil alors du réalisme à une sorte d'onirisme qui élargissait le récit. lci, au contraire, nous assistons un appauvrissement du thême or ginal et presque à sa disparition. De peripéties en péripéties, le film s'enlise dans les sables d'un banal mélodrame conjugat.

retiendra de cette Marche triomphale - où Franco Nero joue le rôle du capitaine et Michele Pla-cido celui du soldat — la puissance de la première partie et quelques scènes menées avec une furie e une hargne qui prouvent que le réalisateur des Poings dans les poches n'a rien perdu de son tempérament nage que Bellochio-scenariste ail trani Relinchio-cinessie Après ur départ foudroyant, la Marche triomphale aboutit à un cul-de-sac. JEAN DE BARONCELLI.

★ Voir c les films pouveaux ».

E Le producteur-réalisateur Laurence Merrick, auteur du documen-taire « Manson », filmé lors du procès des meurtriers de Sharon Tate, a été assassiné, le 25 janvier, dans les couloirs de l'école de cinéma qu'il dirige, à Hollywood, il était agé de cinquante ans.

I La Maison de la culture de Rennes organise du 1º au 6 février une Semaine de la chanson latino-américaine. Elle réunira quinze chanteurs et groupes, parmi lesquels Paco Iba-nez, le cuarteto Cedron et Atabualpa

## Variétés

#### JULOS BEAUCARNE

Le passage au Théâtre de la Ville marque, semble-s-il, une éuspe importante dans la drôle de vie de Julos Bezucarne. Ce Wallon de quarante ens tout juste s le corps trapu d'un payson, une bonne gueule, un bon sourire e une energie douce qu'expriment se chansons. Il a longremps chanté de village en village, de fête en veillée, recherchant constantment une complicité intérieure avec les gens, ceux de rencontre er ceux venus là pout l'éconter. Besucame chante des chausons qui

ions des confidences qu'on n'entena simplement, avec pudeur et une certaine finesse, avec la sensibilité d'un vra musicien et le cœur d'un poète. Besucarne se glisse dans le vent léger et chante la nature. Et puis il devient rendre et ironique, mélancolique et plein d'emotion contenue, ne s'attarde que le temps d'une chanson pudique aux coups came un refus de rout ce qui vous empêche de vivre dans un milieu usturel. il y a des moments de révolte --même si on peur lui reprocher de manquer un peu trop de mordant, d'agressi-vité, — il y a cependant l'espérance qui s'impose, puisqu'il faut bien que la

qui s'émit affermi dans les multiples peries lieux, bistrors er « boires » où il a chante depuis plus de dix ans, passe platôt froide du Théâtre de la Ville. Et incontestablement, Julos Besteanne sans doute que ses orchestrations soient plus travaillées et, sans détruire quoi que ce soit, porrent plus une voix qui man-que de force. — C. F.

. Le côté auf et intimiste de Besneume,

★ Théâtre de la Ville, 28, 28 et 31 jaqvier.

UGC NORMANDIE - REX - BRETAGNE - UGC GOBELINS - MAGIC CONVENTION - PARAMOUNT OPERA MOULIN ROUGE - PARAMOUNT ORLÉANS - PARAMOUNT MAILLOT - UGC ODÉON CYRANO Versailles - FRANÇAIS Enghien - GAMMA Argenteuil - C2L Saint-Germain - MÉLIÉS Montreuil ARTEL Villeneuve-St-Georges - CARREFOUR Pantin - ARTEL Nogent - VÉLIZY 2 - PARAMOUNT La Varenne



y thédires de Paris

por 70 h. 30 : les Parents terseparation of the Same of Champs Signature des Cham 20:Sealls.
Amphicason 38.
Ereaks Society.
Grandour et mistre

-Marie-Seil 31 h. : Che ij : la Cantatrica

ple de la la Scénaria.

Ples Réve d'un
ples decis pro Simmons).

Illiant decis de la Caro sur

мопрагизме. 20 b. 45 : Траже Sant-Martin. On h. 80 : Chatterton : 30 : Luci the Brucher.

Dames du leud! MA SUITALLE DE LA SUITALLE MA SUITALLE MA SUITALLE CITÉ INTERNATIONAIR.

MA SUITALLE MA DEUX — Grand MA SUITALLE M Homeste Marcis. 20 h. 45 : Electre. chr di Marcis. 20 h. 45 : Electro-chr Oblque. 21 h. ; le Zouicon. par d'Orse. grande male. 21 h : Chriss. — Petite saile. 21 h : Chriss. — Petite saile. 21 h : Chriss. 20 h. 30 : Hier pin de la Plaine. 20 h. 30 : Hier rich rail: le Zeida. 20 fresent. 20 h. 30 : 10 Prof. (1003: le Tombean Chophile. 20 h. 30 : Antaine. (Cécaire.

pléatres de hanlieue

MR. T B B., 20 h. 30 : Bernard tray. Centre municipal dianime G.-Philipe, 21 h. : Jour main, fencine après fencine. Ile Iri Ven. Grote, Malson pour tous, 21 h.; Ar Rictal : Brahms, Prokoffer). Arthers, Theatre. 20 h. 45 : Tes han. b facto, ci t. Martin Eden.

n cales-thé aires

aller fin. 21 h.; in Collecti 11 15 Emmanuelle: 23 h.; ido pour Vania. 48mes-Manteaux: 20 h.; Ross

L'AGE DE CRESTAL Rivales Point Show, & V.L.; U.G. Optick, J L'AILE OU LA CUISSE ale, P (23)-15-16) M IP (67:19-21) ALICE OH LA MERCH (P.) C.G.C. Colo 11-60), Bistriffe, P. Classonado Opina, S. Liberto Cart de Lyd

AMBULANCES, TOUS B L'APPENITE SALAUD (Pr.) Gener Pales 77-73; College, 8 Prancals, 9: (770-38-4 13: (33) 84-60; 18 Paths, 18: (36, 68-13) 18: (18: 48-78), 18: (721-48-78)

The second second The second second

constant feeta

e or straight

in district appropriated in the control of the cont inglines on water that the property of the pro

CONVENTION - PARAMOUNT OPERA NY MAILLOT - UGC ODEON 126 Saint-Germein - MELIES Montraul WELLEY 2 - PARAMOUNT Le Varence W BUXY Roussy-Saint-Antoine

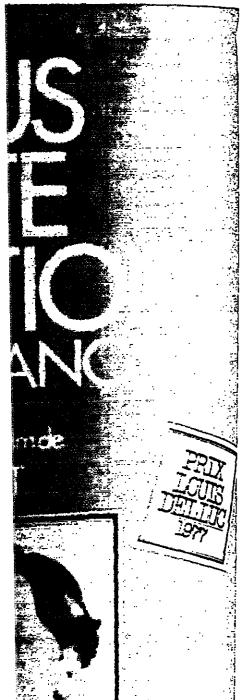

## théâtres

4:

La grève décidée dans la fonc-tion publique entraîne la sup-pression de Certains spectacles, seux notemment des salies sub-ventionnées et municipales, à l'exception du Châtelet (Volga à 26 h. 30) et du Théâtre de la ville (Julos Beaucarne, à 18 h. 50).

Les théâtres de Paris

Antoine, 20 h. 30 : les Parents terribles.
Arts-Rébertot, 20 h. 45 : l'Ecole des
cocottes.
Arts-Rébertot, 20 h. 45 : l'Ecole des
cocottes.
Atélies, 21 h. : le Bain de vapeur,
Cartoncherie de Vincennes, l'heâtre
de l'Aquestium, 20 h. 30 : La jeune
luns tient la vieille lune touts une
unit dans ses bras.
Centre culturel du Marais, 20 h. :
Surfaces,
co médie des Champs Elysées,
30 h. 45 : Chers zolscaux.
Surfaces,
20 h. 45 : Chers zolscaux.
Surfaces,
21 h. : Grandeur et misère
de Marcel Barju.
Gent-Montparnasse, 20 h. 30 : les
Amoureux : 18 h. 30 : les
Amoureux : 18 h. 30 : le Minne
Januss.
Comusse-Marie-Bell, 21 h. : Tree Amoureur; 18 h. 30 : le Mime
Januse.

Gymnese-Marie-Bell, 21 h. : Une
sphrine pour deux.
Buchstie, 20 h. 45 : la Cantatrica
chauve; la Legon.
La Bruyère, 21 h. : Pour 100 briques,
t'as plus rism maintenant.
Mathetina, 20 h. 30 : Pesu de vache.
Nathetina, 20 h. 45 : les Mains sales,
Michel, 21 h. 10 : Joyeux anniversaire.

saire. Michodière, 20 b. 45 : Acapulco, Michoniere, 20 L. 20 : acaptano, Madame, 21 L. : Qui est qui ? Montparnasse, 20 h 30 : Même heure, l'année prochaine. Montfetard, 20 h. 30 : Oralson. Musée des arts et traditions popu-laires, 20 h. 30 ; Au cœur de la ross.
Entre, 20 h. 45 : le Scénario.
Le Palace, 21 h. : le Rève d'un homme ridicule (Pip Simmons).
Palais-Royal, 20 h. 30 : le Cage aux folles.
Pirisanes, 20 h. 45 : la Reine de la noté.

nuit. Poche-Montparnasse, 20 h. 45 : Isaac et la Sage-Pennes. Porte-Salnt-Martin, 20 h. 30 : la Dispute.
Dispute.
Biesmier, 20 h. 30 : Chatterton.
Saint-Georges, 20 h. 30 : Lucienne st le Boucher. Studio des Champs-Riysées, 20 h. 45 : les Dames du jeudi. Studio-Théâtre 14, 20 h. 30 : la Rando-Theatre 14, 20 1, 30 ; is Fanse Suivante. Le Resserre, 21 h. : Deux. — Grand Théâtre, 21 h. : Fantasio. — Le Gelerie, 21 h. : la Paix. béâtre du Manitout, 18 h. ; la Vitromagie. Théatre du Manitout. 18 b. : la Vitamagie.
Théatre Oblique, 21 b. : le Zoulou.
Théatre Oblique, 21 b. : le Zoulou.
Théatre d'Orsay, gran de salle, 20 h. 30 : Equus. — Petite salle, 20 h. 30 : Oh ! les beaux jours.
Théatre de la Plaine, 20 h. 30 : Hier dans la nuit de Zelds.
Théatre Présent. 20 h. 30 : le Pavé de Fours; le Tombeau d'âchille.
Tristan-Bernard, 20 h. 30 : Antoins et Cléopâtre.

Les théâtres de bantieus

Boulogne, T. B. B., 20 h. 30 : Bernard Baller.
Champigny, Centre municipal d'animation G.-Philipe, 21 h. : Jour après jour, fendètre après fendètre.
Choisy-le-Roi. Théâtre Paul-Eluard, 21 h. : Tri Yan.
Caurbevole, Maison pour tous, 21 h. : Joint Bécital (Brahms, Prokofiev).
Gennevillers, Théâtre. 20 h. 45 : les Paysans. Ivry, Studio, 21 h. : Martin Eden. Mendon, Centra enitrasi My, Studio, 21 ft.: Martin Scen. Mendon, Centre outturel, 21 h.: John Littleton et Paola d'Alba, Nanterre, Théâire des Amandiers, 21 h.: le Songe d'une nuit d'été, Sartronville, Théâtre, 21 h.: la Mort Sarcoville, Theatre, 21 h.: 1a Mort blanche.
Versalles, Théatre Montansier, 21 h.: le Misanthrope.
Villejuif, Théatre Romain-Rolland, 21 h. Théatre Jean-Villar, 21 h.: l'Amant militaire.

Les cafés-théâtres

As See fin. 21 h.: la Collection; 22 h. 15: Emmanuelle; 23 h. 30: Solo pour Vania.
Les Bianes-Manteaux, 20 h.: Romain Boutellie (dernière); 21 h.: Jean Boutellie (dernière); 21 h.: Jean Boutellie (dernière); 21 h.: Jean Boutellie, 22 h. 30: Côté cour, coté en Bourse. — II. 20 h. 30: Nous chantona, ne vous déplaise; 22 h. 15: Deux Suitses au-dessus de tout soupeon.

Au Coupe-Chou, 22 h. 15 : Topiques. Au Coupe-Chou, 22 h. : Pourquoi pas moi?; 23 h. 80 : Brune Garcin. is Cour des Miracles, 20 h. 30 : Alex Métayer; 22 h. : les Mirabelles. Dis-Heures, 22 h. : Tacca et Ricardo. La Fanal, 20 h. : la Président. Paleco, 22 h. 30 : Just a quiez sweet dream.
Le Fetti Casino, 21 h. 15 : Partez du
pied ganche ; 22 h. 30 : J.-C. Montelle ; 23 h. ; Jess.
Le Sélénite, 20 h. 30 : One maille à
l'endroit... une maille à l'envers ;

Le Séienite, 20 h. 30 : Une maille à l'envers; 22 h. 30 : the maille à l'envers; 22 h. 30 : the Mec. — II, 21 h.; C'est très important; 22 h. 30 : Jeanne au boucher; 24 h. : les Hommes-Loupe.

Le Spiendid, 20 h. 45 : Prissons sur le seuteur; 22 h. 15 : le Pot de terre contre le Pot de vin. Théâtre du Marais, 22 h. 30 : Jeanne d'Arc et ses copines.

La Veuve Pichard, 20 h. 30 : Marianne Sergent; 22 h. 15 : la Revanche de Louis XI.

La Vielle Grille, salle I, 20 h. 30 : Orchidée; 21 h. 15 : Handicap; 22 h. 30 : Marian Seint-Pierre.

Les chansonniers

Cavesu de la République, 21 h. : R. P. R. ou Le nouvesu-né a une grande harbe... Deux-Anez, 21 h. : Marianne, ne vois-su rien venir ?

Le music-hall

Bobino, 20 h. 30 : Georges Brassens Casino de Paris, 20 h. 30 : Parialine Concert Mayol, 21 h. 15 : Bouque de ans de nua.

Granda, 21 h. : Johnny Mathis.

Palais des sports, 20 h. 20 : Julien Benaissance, 21 h. : Guy Bedos.

Les concerts

. .

and private

. .

Arts-Hébertot, 18 p. 30 : Cl. Kahn, Plano (Obophn).

Porte de la Suisse, 17 h. et 20 h. : LE GRAPHIQUE DE BOSCOP (Fr.) : Inspiration 77.

Noctambules. 5 (033-42-34)

Pour tous renseignements concernant l'ensemble des programmes ou des salles LE MONDE INFORMATIONS SPECTACLES -704.70.20 (lignes groupées) et 727.42.34 (de 11 heures à 21 heures, saur les dimanches et jours fériés)

Jeudi 27 janvier

Cité universitaire, 20 h. 30 : J. Lechner, piano (Beethoven, Scriabine, Chopin, Schumann, Liszt).

Eglise des Elanco-Manteaux, 20 h. 30 : Formation de chambre du Nouvel Orchestre philharmonique, dir. J. Jouineau (Pergolèse, Marcello).

Palais des congrès, 20 h. 30 : Orchestre de Paris, dir. D. Barenbolm, avec J.-B. Fommier (Beethoven).

Théâtre des Champs-Elysées, 21 h. 30 : Crebestre de Cars, dir. B. Baumgartner, avec G. Poulet, violon (Bach, Mozart).

Eglise anglaise, 20 h. 30 : M.-Cl. Alain, orgue (Bach).

Musée d'art moderne, AEC 2, 20 h. 30 : F. Cahen. Facuité d'Assas, 20 h. 30 : Champion Jack Dupres et Charles Brutus Mac Clay. Moulfetard, 22 h. 30 : G. Marais, F. Mechall, J. Rondreux. Riverbop Jazz Club, 22 h.: Philly Joe Jones Quartet, Ch. Bowen, G. Singer, J. Vidal. Les comédies musicales Bouffes-Parisiens, 20 h. 45 ; la Belle Hélèna

Les films marqués (°) sont interdits aux moins de treixe ans, (°°) sur moins de dix-buit ans.

La cinémathèque

Chalilot, 15 h.: Carrousel, de E. King; 18 h. 30: Cinéastes de la liberté (Grèce); 20 h. 30: Milleu du monde, d'A. Tanner; 22 h. 30: les Contes de la lune vague après la pluie, de K. Milzoguchi.

Les exclusivités

L'AFFICHE ROUGE (Pr.): Quin-tette, 5° (838-35-40) AFFREUX, SALES ET MECHANTS (It.), v O.: Saint - Germain - Hu-chette, 5 (823-87-59), 14-Jullist-Parnasse, & (326-59-00), Mariguan, 8 (359-92-82); v.f.: Saint-Lezare-Pasquier, & (387-35-42); Cam-bronne, 15 (734-42-96). L'AGE DE CRISTAL (A.), v.o. : Elyaées-Point-Show, 8 (225-67-29) ; v.f. : U.G.C.-Opéra, 2 (251-50-32).

L'AILE OU LA CUISSE (Fr): Coll-sée, 8° (359-29-46): Montréal-Club, 18° (607-16-21) ALICE OU LA DERNIERE FUGUE (FL): U.G.C. Odéon, 5º (325-71-08). Blarritz, 8º (723-69-23); Chémonde-Opéra, 9º (770-01-90); Liberté-Gare de Lyon, 12º (343-01-59); Bleuvenue; Montparnasse, 13º (544-25-02).

AMBULANCES TOUS RISQUES (A.). AMBULANCES TOUS RISQUES (A.),
v.o.: Bisrritz, 8° (723-69-23).
L'APPRENTI SALAUD... POUR EIRE
(Fr): Clung - Palace, 5° (03307-76): Collece, 8° (359-29-46):
Prançais, 9° (770-33-28). Falvette.
13° (331-56-85). MontparassePathé. 14° (326-85-13): Caravelle.
18° (337-50-70): Victor, Hugo 16° (727-49-75).

BAROCCO (Fr.) (\*): Quintette, 5

(032 - 35 - 40) : Biarritz 8° (723-69-23) : Paramount-Opéra 9° (073-24-27) : Paramount-Montparnasse. 14° (328-23-17). 14° (328-22-17).

SARRY LYNDON (Ang), v.o.: Hautefeuille, 6° (833-79-38): Colisée, 8° (359-29-46); P.L.M. Saint-Jacques, 14° (589-68-42); v.f.: Impérial, 2° (742-72-52); Gaumont-Convention, 15° (828-42-27); Clichy-Pathé, 18° (522-27-41); Gaumont-Gambetta, 20° (797-02-74).

LE BERCRAU DE CRISTAL (Pr.): Le Maraia, 4º (278-47-86). CASANOVA, UN ADOLESCENT A VENISE (IL). v.o. Paramount-Marivaux, 2° (268-55-33). Hautefeuille, 8° (633-79-33). 14-Juillet-Parnase, 6° (359-36-14). 14-Juillet-Bastille 11° (357-90-31).

LE CHASSEUR DE CHEZ MAXIM'S (Fr.): Paris 8°, (259-53-99): Max6-ville, 9° (770-72-88): Pauvette, 13° (331-56-86).

(331-56-86).

COCORICO, MONSIBUR FOULET
(Fr.) Studio Saint-Séverin, 5°
(033-50-91). Haussmann, 9° (77047-55). Olympic. 14° (342-67-42).

LE COUP DE GRACE (All., v.a.)

La Clef. 5° (337-90-90); OlympicEntrepôt, 14° (342-67-42). CRIA CUERVOS (Esp., v.o.) : Haute-feuille, 6º (633-79-38). DERSOU OUZALA (Sov. vo.): Studio Alpha, 5° (033-39-47); Ariequin, 6° (548-62-25); Paramount-Elysées, 6° (329-49-34); Paramount-O alté, 13° (329-93-34); v.I.: Paramount-Marivaux, 2° (288-54-24)

53-33)
LE DESERT DES TARTARES (Pr.)
Hautefeuille, & (633-79-38); Gaumont-Rive-Gauche, & (548-28-35);
Gaumont-Champs-Elysées, & (359-26-35); Gaumont-Champs-Elysées, & (359-64-57); Gaumont-Madeleine, & (073-58-03); Nations, 12° (343-64-67); Gaumont-Sud, 14° (331-51-16); Cambronne, 15° (734-42-96)

EDVARD MUNCH, LA DANSE DE LA VIE (A. v.o.) : Racine, 6º (633-43-71). L'EMPIRE DES SENS (Jap. v.o.) (\*\*) : Saint-André-des-Arts, 6\* (326-48-18) ; v.f. : Baizac, 8\* (338-53-70)

52-701

ERIC TABARLY ST LES AUTRES
(Fr.): Marbeuf, 8 (225-47-19);

Studio J.-Coctean, 5 (033-47-82)

L'ESPRIT DE LA RUCHE (Esp.
v.o.): Baint-Germain Studio, 5 (033-42-72); 14-Juillet-Parnasse, 6 (236-58-00); Elysées Lincoin, 8 (259-36-14); 14-Juillet-Bastille, 11 (357-90-81).

FACE A FACE (Sudd., v.o.): Studio Galande, 5° (033-72-71).
FRANCE, MERE PATRIE (Fr.):
Jean-Repoir 9° (874-40-75). Jean-Repoir 9° (874-40-75).

LE GANG (Fr.): Berlitz, 2° (74260-33): Clumy-Palace, 5° (03307-76): Publicis Saint-Germain, 6° (222-72-80): Ambassade, 8° (35919-06): Publicis Champs-Elysées, 8° (730-76-23): Bosquet, 7° (53144-11): Montparnasse-Patha 14° (335-85-13): Gaumont-Sud. 14° (331-51-16): Max-Linder, 9° (77040-04): Paramount-Galaxie, 13° (580-18-03).

Marigny, 21 h. : Nini la Chance. Centre américain, 21 h.: Ballet

LE GRAND ESCOGRIFFE' (Fr.):
Marignan. 8 (358-92-52): Français.
9 (770-32-85)
L'HEROINE DU TRIANGLE D'OR
(Fr.) La Claf. 5 (237-90-90) JONAS QUI AURA VINGT-CINQ ANS EN L'AN 2000 (Sniss.) . Quintette. 5° (033-35-40); 14-Juillet-Bastille, 11° (337-90-81); Athéna, 12° (243-07-48); Olympic Entrepôt. 14° (342-67-42)

(352-31-4); Impérial, 2° (742-72-52), Quintette, 5° (033-35-40), Montparmase 83, 6° (544-14-27), Marignan, 8° (359-92-82), Caumont-Sud. 12° (331-51-15). Murat, 16° (288-99-75).

LE JOUR DE GLOIRE (Fr.). Omnrs. 2 (223-29-28), Marbenf. 8 (225-47-19). U.G.C. Opers. 2 (281-30-32), Bienvenue-Montparnasse, 15° (544-

LE JUGE PAYARD DIT « LE SHE-LE JUGE FAYARD DIT a LE SHR-RIFF D (Fr.), Rex. 2° (228-63-63), Bretagne, 6° (222-55-97). U.G.C Odéon, 6° (323-71-68), Normandie, 8° (359-41-18), Faramount-Opéra, 13° (331-96-19), Paramount-Oriéana, 14° (340-45-91), Magic-Convention, 15° (828-29-64).

Les films nouveaux

LA MARCHE TRIOMPHALE.
film italien de Marco Bellochio, v.o.: Quintette, 5º (63335-40), Elysées-Lincoin, 8º (35935-40), Monte-Cario, 8º (22339-35), v.f.: Omnia, 2º (23339-35), w.f.: Omnia, 2º (23339-35), Montparnasse 83, 6º (544-14-27), Saint-Lazare-Pasquier, 8º (387-35-43), Nationa,
12º (343-94-67), Pauvettea, 13º (332-36-86), Cilichy-Pathé, 18º (522-37-41).
LA PETITE FILLE AU BOUT DU
CHEMIN, film franco-canadien LA PETITE FILLE AU BOUT DU CHEMIN, film franco-canadien de Nicolas Gesner v. Ang.: Dragon, 8° (548-54-74). Baint-Michel, 6° (328-79-17). Concorde, 8° (328-22-84). Mayfair, 18° (522-37-06); vf.: Montparnasse 38, 6° (544-14-27). Lumière, 9° (770-84-64) Les Nations, 12° (323-04-87). Gaumont-Convention, 15° (323-24-37). Clichy-Pathé, 18° (323-37-41). LA BOSS ET LA FLECHE, film angiats de Bichard Lester, v.o.: Paramount-Champs-Elysées, 8° (356-8-34); vf.: Paramount-Galaxie, 13° (580-18-03). Convention-Saint-Charles, 15° (571-09-70). Paramount-Mailiot, 17° (758-24-34). LE PRETE-NOH, film américain de Martin Ritt, v.o. Saint-Germain-Village 5° (633-15-04). France-Elysées, 8° (722-71-11). Sudio Raspail, 14° (328-38-98); v.f.: Gaumont-Gambetta, 20° (797-02-74). Caumont-Gambetta, 20° (797-02-74). E COUSUE DE Fille COUSUE DE Fille COUSUE DE Fille Cousue of Michael Colling Francia de 
tion, 15 (822-42-27). Gaumont-Gambetta, 20° (797.02-74)
UNE FILLE COUSUE DE FILLE DE FI

KING KONG (A. v.f.): George V, 8\* (225-41-45), Secrétan, 18\* (206-71-33), Capril, 2\* (506-11-68), Paramount-Opera, 3\* (973-34-37), Paramount - Galaxie, 13\* (589-18-03), Paramount-Montparnasse, 14\* (326-28-23) 22-17).

L'APPAT (Fr.-All.), A.B.C., 2° (235-55-34), Mercury, 8° (223-37-90), Clichy-Pathé, 18° (522-37-11)

LACHE-8601 LES BASERTS (A. v.o.): Studio de la Larpe, 5° (032-34-83); Marignan, 8° (339-92-92), Bairac, 8° (389-92-92); vf. Saint-Lazare Pasquier, 3° (387-35-43), Maxéville, 8° (773-95-48), Diderot, 12° (383-19-28), Montparnasse - Pathé, 14° (236-65-13), Gaumont-Sud, 14° (231-51-16), Cambronue, 15° (734-42-96), Clichy-Pathé, 18° (522-37-41), MAMAN & USTERES S'EN Va AU CIRI. 1986 (in partie) (\*\*) (It., vo.); Grands Augustins, 6\* (533-22-13); vi.: U.C.C Opera, 2\* (251-69-52); 1896 (2\* partie) (\*\*) (ib., vo.); Styz 5\* (633-95-40), Marbeuf, 8\* (225-47-19); v.f., Les Templiers, 3\* (272-94-56), U.G.C. Opera, 2\* (261-50-32).

**SPECTACLES** 

MOI, PRERE SIVIERE... (Fr.).
Studio Logos. 5- (633-28-42)
NOUS NOUS SOMMES TANT AIMES
(IL. -7.0): Cinoche St-Germain, 6(533-10-52)

(NN-10-EZ)

LA PREMIERE FOIS (Fr.): Gaumont - Théaire, 2\* (231 - 33 - 16),
Montparname-S3, 6\* (544 - 14 - 27),
Biarricz, 8\* (723-68-23). Biarritz, 8° (722-69-23).

BAID SUR ENTERSE (A., v.o.):
U.G.C.-Odéon, 6° (325-71-08), Ermitage, 8° (339-57-1); v.f. Rez, 2° (236-65-63), Balsace, 8° (359-62-70), Balden, 9° (770-11-24), Inberte-Cart de Lyon, 12° (345-61-53), U.G.C.-Cobelina 13° (345-61-53), U.G.C.-Cobelina 13° (345-61-9), Miramar 14° (326-41-02), Mirata, 14° (339-52-13), Mirat, 16° (285-90-75), Convention - Saint - Charles, 15° (577-99-70), Secrétan, 19° (206-71-33).

LES RESCAPER OF

71-33).

LES RESCAPES DU FUTUR (A. e.f.) Capri, 2° (508-11-89). Cluny-Ecoles, 5° (033-20-12), Paramount-Opera, 9° (073-24-37). Liberété-Care de Lyon, 12° (343-01-39), Faramount-Galaxie, 13° (580-18-03), Paramount-Montpernase, 14° (226-22-17), Paramount-Maillot, 17° (759-24-24), les Images, 18° (622-47-94).

SALO (IL. v.o.) (°°): Studio de la Coutrescarpe, 5° (325-73-37).

SANTHALA. NAISSANCE (Pr.):

Santhala, Naissance (Fr.) St-André-des-Arts, 6 (325-58-18) à 12 h. et 23 h.

SARTER PAR LUI-MEME (Pr.): St-André-des-Arta 6º (326-48-18). Maraia, 4º (278-47-86) SUNDAY TOO FAR AWAY (Austr. vo.): Studio Médicis, 5° (632-25-87).

Zi-97).
SURVIVEE (Mex., v.f.) (\*): Ermitage, S\* (359-15-71), U.G.C.-Opers.
2\* (251-50-32), Mistral, 14\* (336-53-43). THE MARATHON MAN (A., vo.)
Quartier Latin, 3° (326-94-63),
Concords. 8° (338-63-94; v.f.:
Impérial, 2° (742-73-52), Marévilla.
9° (770-72-86), Montparnasse-Pathé.
14° (326-85-13), Caumont-Convention, 15° (322-42-27), Clichy-Pathé.
18° (522-37-41).

TODO MODO (It., v.o.) : Vendôme, 2º (673-97-32), Bonaparte, 6º (326-12-12), Studio des Draulines, 3º (623-39-19), Biarrits, 8º (722-68-23 UNS PEMME A SA FENETRE (Pt.): Les Templiers, 3 (272 - 94 - 55). Grand-Pavols, 15 (531-44-58). UN ELEPBANT, CA TROMPE ENGRMEMENT (Fr.): Paris, 39 (259-53-99), Maréville, 90 (770-77-85), Montparnasse - Pathé, 14° (328-63-18).

UN MARI, C'EST UN MARI (Ft.) : Normandie, 8 (259-41-18), Breta-gne, 6 (222-57-97), Haussmann, 9 (770-47-55).

VIOL ET CHATIMENT (A., V.O.) (\*\*): Siystas-Cinéma, 3\* (225-37-90); V.L.: U.G.C.- Opéra, 2\* (261-50-32).

Les grandes reprises ALEXANDER NEVSKI (807., V.O.) :

ALEXANDER NEVSEI (30v., vo.); le Seine, 5v. (232-98-99).

LE BAL DES VAMPIRES (A., vo.); Luxembourg, 6e (633-87-77).

LA BELLE ET LB CLOCHARB (A., v.): Sex. > (238-83-93), U.G.C. Gobelins. 13e (331-96-19), Mistral, 14e (539-52-43), Napoléon, 17e (380-41-46), REOADWAY MELODIES (A., v.o.); Marbent, 5e (225-47-19). Marbenf, 8º (225-47-19), BUTCH CASSIDY ET LE KID (A. V.O.): Studio Dominique, 7º (651-

BUTCH CASSIDY ET LE KID (A. V.O.): Studio Dominique, 7° (651-64-55) (sauf mardi).

CHANTONS SOUS LA PLUIE (A. V.O.): Luxemboute, 6° (633-67-27), Elysées Point Show, 8° (235-67-28).

LE CONFORMETE (Tt., V.O.): Studio Cuiss, 6° (633-83-22).

LE PANFARON (IL., V.O.): A. Estin, 13° (337-74-39) Dim. a mardi.

FIVE EASY PIECES (A. V.O.): New-Torker, 9° (710-83-40) (sauf mardi).

IL NY A PAS DE FUMEE SANS FEU (Fr.): Cinny-Ecoles, 5° (633-20-12): Marbeuf, 8° (225-47-19). Caméo, 9° (770-20-89), Libertá, 12° (343-01-59), Mistrai, 14° (539-52-43): Convention - Saint-Charles, 15° (377-08-70).

LAWRENCE D'ARABIE (A., V.O.): Action République, 11° (805-51-33) LE LOCATAIRE (Fr.): Studio de l'Etoile, 17° (330-18-30) H. sp.

LA MARIEE ETAIT EN NOIR (Fr.): Cinéma des Champs-Elysées, 5° (238-61-70).

LES MONSTRES (IL., V.O.): André Basin, 13° (337-74-39), Mer. à Bam LA MELODIE DU BONHEUR (A. V.O.): Eoyal-Villiers, 17° (924-78-31).

METROPOLIS (A.): Action Coristine, 6° (325-85-85).

MY FAIR LADY (A., V.O.): Einopenorama, 15° (305-50-50).

LA PARTY (A., V.O.): Ranelagh, 18° (238-44-44). H. sp.

PRIMA DELLA REVOLUZIONE (IL., V.O.): Studio Bertrand, 7° (763-64-65). H. sp.

TOMMY (Ang., V.O.): Studio Bertrand, 7° (763-64-65). H. sp.

(222-51-23).
VIVRE SA VIE (Fr.) : Smidio Ber-trand, 7: (763-64-86). H. sp. Les festivals

CINEMA TCHECOSLOVAQUE (v.n.), Galeries nationales du Grand Pa-lais (salla 404), 18 h. 30 et 21 h. : Une grande nuit, un grand jour. DUSTIN BOFFMAN (v.o.) Botte & films, 17\* 754-51-50), 14 h 30 (ven. & M h.) Little Big Man; 16 h 15 John and Mary; 28 h, 15 Maradam Cow-Boy; 22 h, 15 : les Chlans de paille.

de paille.
CINEMA FRANÇAIS, La Pagoda, ? (765-12-15): Paulina s'en va.
PASOLINI/RISI (v.o.). Studio des Acacias. 1? (754-97-83), 13 h.: Moi, la femme; 14 45: 'Evangile selon saint Matthieu; 1? h.: le Famiaron; 18 h.: Une poule, un train... et quelques monatres: 21 h.: la Décamèron; 23 h.: lés Contes des Mille et Une Nuita.
L'AMERIQUE VUE PAR FRED WISE-MAN (v.o.). Le Marais, # (278-MAN (V.O.). Le Miraiz, \* (278-47-56) : High School. TEX AVERY (V.A.). Cinoche de Saint-Germain. 6 (633-10-52). VINGT PORTRAITS DE FERMER. LES REVOLTES (V.A.). Olympic, 14 (542-67-42) : Isadors. LES NUTTS ROUGES DE HARLEM (VO.). Olympic, 14°; sam. de 24 h. à l'aube. HOMMAGE A. STEVE DWOSKIN (V.O.): Olympic, 14°; Central Basaar.

STUDIO 22, 18- (606-36-07): Mado. FRED ASTAIRE (7.0), Studio Mari-gny, 8- (225-20-74): Swing Time. JAZZ A NEWPORT (2.0). Action Christine, 6- (325-85-78) FILMS MUSICAUX (V.O.), Video-stone, 5 (325-50-34).: Around the · · · LE MONDE -- 28 janvier 1977 -- Page 23

GRAND REX - U.G.C. ERMITAGE, v.o. - MIRAMAR - U.G.C. GOBELINS - MISTRAL - MAGIC CONVENTION - 3 MURAT - U.G.C. ODEON, v.o. - CYRANO Versuilles - CARREFOUR Postin - ULIS Oracy - ARGENTEUIL - FLANADES Sarcelles - PALAIS DU PARC Le Perseux - ARTEL Créteil - C2L Soint-Germain

## l'exploit le plus secret de toute la guerre

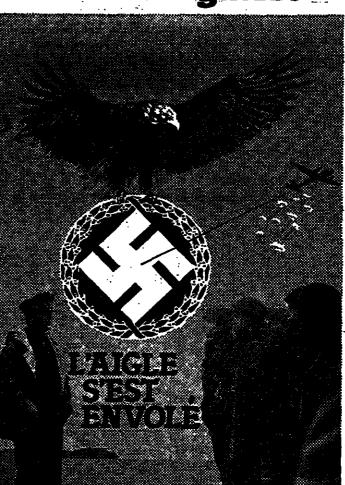

... MICHAEL CAINE - DONALD SUTHERLAND - ROBERT DUALL - LARRY HAGNAN

MONTE-CARLO, v.o. - QUINTETTE, v.o. - ELYSÉES-LINCOLN, v.o. OMNIA, v.f. - MONTPARNASSE 83, v.f. - SAINT-LAZARE PASQUIER, v.f. - FAUVETTE, v.f. - NATION, v.f. - CLICHY-PATHE, v.f. - GAUMONT Évry - PATHÉ Belle-Épine - MULTICINÉ Chempigny - TRICYCLES
Asnières - FRANÇAIS Enghien

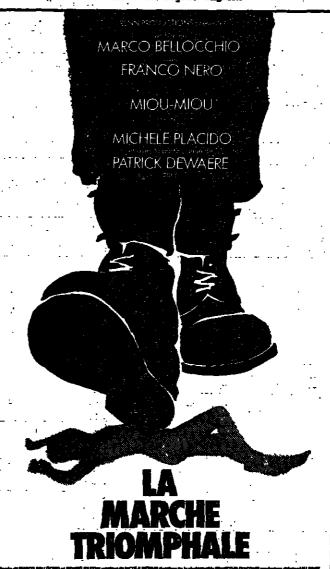

#### CONNAISSANCE DU MONDE

PLEYEL - Dimanche & fevrier à 14 h. 30 ; mardi 8 février à 18 h. 30 et à 21 h. LES ALPES Récit et film

RENÉ MANNENT

AUX MILLE **VISAGES** 

SUISSE, AUTHICES ITALIE, FRANCE Les 4 saisons. La vie des moines dans la Grande Chartreuse. Le royaume des pict, des glaciers, des avalanches. Monde surpresant des animaux et paradia des fleurs. Préparation du gruyère dans les chalets suisses.

PLEYEL - Dimanche 13 février, 14 h. 30 - Mardi 15 février, 18 h. 30 et 21 h. INCROYABLE DESERT DU KALAHARI - ACTIONS ANIMALES INEDITES

Sécit et film - Freddy BOLLER coulsurs de - Freddy BOLLER Fin bouleversante des derniers hommes de Passinants marsis de l'Okavango - Séquences d

#### **AUJOURD'HUI**

## PROBLEME Nº 1671

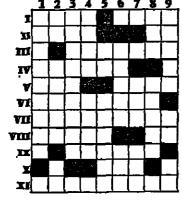

#### HORIZONTALEMENT

L Vit le terme douloureux d'une existence largement rempile; Golfe.— II il est rare et pour-tant on le rencontre partout; Faisait transpirer le feliah.— III. Pas étonnant qu'ils s'éventent lis transpirent! — IV. quand lis transpirent! — IV.
Preuve frappante d'un évident
souci de correction. — V. S'èpanouit en de lointains vergers;
Poids lourds. — VI. Rend beaucoup en absorbant très peu. —
VII. Sa fidelité peut séduire. — VIII. Ville étrangère : Participe.

— IX. A peut-être figuré dans le 
« Who's Who's de l'époque. — X.
Cruelle. — XI. Pour lui, il n'y a que la foi qui sauve.

#### VERTICALEMENT

L Aboutit à un équisement total après plusieurs salgnées. — 2. Fin de participe; Vide non comblé par la nature; Bruit. — 3. Menait sans doute tout à la baguette. — 4. Utile au forgeron; Reviennent périodiquement. — 5. Reviennent périodiquement. - 5. Démontre ; Logealt. - 6. Accepta; Tissu. - 7. Se déplacera dans un certain sens ; Proche d'un métier. — 8. Y compris la calsse ; Dans la Gironde. — 9. Dépôts de fonds ; Peut s'appliquer à un propriétaire : Etni protecteur.

#### Solution du problème nº 1670 Horizontalement

I. Isaac; Lac. — II. Sidérèes. — III. EI; Pauses. — IV. Ee; Ictère. — V. Non. — VI. Actua-lité. — VII. Reis; Areg. — VIII. Evita. — IX. Eve; Œsel. — X. Sol; En. — XI. Ru; Remets.

FINALES

341 6 531

7 561

40 281

31 511

2 493

6 513

6 993

7 753

9 563

40 283

3 924

9 094

40 284

4 64

6 16

9 825

40 285 93 585

5 816

79 826

TIRAGE No 4

3

4

5

6

# ≸ NUMEROS

I. Isée; Ardeur. — 2. Silence. — 3. Ad; Otites. — 4. Aepinus; Or. — 5. Crar; Eole. — 6. Eut; Lave. — 7. Lèse; Irisée. — 8. Aser; Tétent. — 9. Sénégal.

GUY BROUTY.

**GROUPES** 

groupe 2

autres groupe

groupe 2 autres groupe

tous groupes

autres groups

tous groupes

tous groupes

antues disonber

autres groupes

entres Grouper groupe 3 autres groupes

autres groupes

autres groupes

tous groupes

tous groupes

tous groupes

tous groupes groupe 2 autres groupes

autres groupes

groupe 3 autres groupes groupe 3

autres groupes

tous groupes

groupe 3 autres groupe

tous groupes tous groupes

autres group

tous groupes

antres alonbe

PROCHAIN TIRAGE LE 2 FEVRIER 1977

groupe 5

groupe 5

tous groupes

groups 3

groupe 3

aroupe 2

groupe 2

groupe 5

40 282 tous groupes

#### MOTS CROISÉS Bulletin d'enneigement

Reuseignements communiques par le Comité des stations fran-çaises de sports d'hiver et les offices nationaux étrangers de

toursme.

Le premier nombre indique
l'épaisseur de la ueige au bas
des plates ouvertes : le deuxième
indique l'épaisseur de la ueige
en haut des pistes ouvertes.

ALPES DU NORD

ALPES DU NOED

Alpe-d'Huez : [60-420]; Autrana :
5-80]; Bellecombe-Crest-Voland 80140 : Bourg-Saint-Maurice-Lea Arca :
95-140 : Chamonis : 50-400; Chappelle-d'Abondancs : 50-130 : Chate! :
90-300; La Clusas : 100-200; Comblouz : 50-200 : Lea ContaminesMontjole : 60-250 : Lea Corbier 40130 : Courchevel : 53-130 : Lea DeuxAlpea : 70-350 : Flaine : 80-200 :
Flumet-Pras-sur-Arly : 100-150 ; Lea
Gets : 86-150 : Grand-Bornand :
50-200 : Lea Bouches : 30-110;
Megève : 90-160 : Lea Menuires-ValThorens : 52-200 : Méribel : 75-173;
Morsine-Avorias : 80-270 : La Plagna : 130-190 : Pralognan : 80-100;
Saint - Gevais - le - Bettax : 30-160;
Saint - Gevais - le - Bettax : 30-160;
Samoëns : 90-255; Thollon-les-Mémises : 60-100 : Tignes : 110-170;
Val-Cenis : 35-170 : Val-d'Isére :
140-240 : Valioire : 40-100 : Villardde-Lans : 0-166.

ALPES DU SUD

ALPES DU SUD Auron: 150-350; Isola-2000: 255-390; Montgenèvre: 150-260; Orcie-res-Meriette: 150-300; Pra-Loup: 100-300; Le Sause: 60-250: Val-berg: 120-200; Van: 125-195.

Ax-les-Thermes: 20-95; Cautereta-Lys: 50-180; Font-Romeu: 70-100; Gourette-les-Eaux-Bonnes: 40-250; La Mongie: 60-180; Saint-Lary-Soulan: 25-85; Les Angles: 40-130.

MASSIF CENTRAL Le Mont-Dore : 40-100; Super-sse : 40-100; Super-Lionn : 40-80.

● Le ministère de la santé organise un concours pour le recrutement de vingt-huit mède-cins inspecteurs (dix-sept par concours externe et quaire par concours sur tilres).

Les candidatures sont à adres-ser, avant le 31 janvier, au ministère de la santé, division du recrutement et de la formation permanente bureau R.F.1, 1, place Fontenoy 75007 Paris.

#### Jeunesse

Santé

● Un stage d'initiation à la fonction d'informateur de jeunes aura lieu à l'Institut national d'éducation populaire (INEP) du 31 janvier au 5 février. Il est destiné à toutes les personnes appelées à informer les jeunes dans les centres d'information, les services municipatux, les asso-ciations à caractère socio-éduca-tif, etc. La participation finan-cière est de 134 F. Une partie des frais de déplacement pourra étre remboursée. ★ Institut national d'éducation populaire (INEP). 11, rue Willy-Blumenthal, 78160 Marly-le-Roi, tél. 958-41-97.

Oterie nationale Liste officielle DES SOMMES A PAYER, TOUS CUMULS COMPRIS, AUX BILLETS ENTIERS

7

8

9

0

77

21

SOMMES

PAYER

500

5 000

5 000

5 000

10 000

5 000

500 5 000

500 5 000

5 000

500 5 000

200

500

150 150

5 050

100 200

12

5 000

500 5 000

100 000 10 000

9

100 050 10 050

5 000

5 000

500

500

FINALES et

et NUMEROS

387

1 247

1 477

3 667

3 937

8 157

40 287

13 087

0 628

40 288

40 289

5 210

7 640

40 280

JURA Métablef : 35-60 ; Les Rousses VOSGES

Gérardiner : 20-80. ★ Horloge des neiges : 874-03-58 ALLEMAGNE

Alpes bavaroises. — Bayrischzell-Sudelfeld : 50-140 : Garmisch-Zug-spitzplatt : 60-280 : Oberstdorf-Nebelhorn : 80-150. Forêt-Noire. — Feldberg : 120 : Schönwald-Schonsch : 80.

AUTRICHE

Salzbourg. — Badgastein : 20-120 ; Zell-am-See : 60-140 Zell-am-See; '90-140
Voralberg. — Cargellen: 70-120:
Lech/Ariberg: 30-110; Zürs/Ariberg: 95-130.
Tyrol. — Fulpmes: 60-170; [gis: 20-70; Ischgl: 70-150; Kitsbühel: 50-130; Obergungl: 150-180; St-Anton-am-Ariberg: 70-210; Seafeld: 60-135; Sölden: 60-290.

Suisse Région du Léman — Villars Valais. — Zermatt : 50-100. Oberland bernols : Wengen/KL-Scheidegg : 40-90. Grisous, Engadine. — Arosa : 90-110 : Davos : 65-140 ; St-Moritz : 65-150.

#### Marantanie

Par suite de la grève des personnels de la météorologie, nous ne sommes pas en mesure de publier de builetin sur l'évolution du temps.

#### lmmobilier

 Un mémento de l'immobilier
 L'annuaire général immobilier
 (quatorzième édition) publie une liste remise à jour de profession-nels (agents immobiliers( constructeurs-promoteurs, marchand de biens, etc.) et présente des analyses pratiques de textes législatifs on de procédure : plans d'urbanisme, permis de construire, fiscalité immobilière, par exemple.

\* En vente chez l'éditeur : E.N.P.O., 22, rue Saint-Augustin 75002 Paris. 139.34 F. port compris

#### Journal officiel

Sont publiés au Journal officiel du 27 janvier 1977 : DES DECRETS

Autorisant l'attribution d'une prime d'incitation à la création d'emploi jusqu'au 31 dé-cembre 1977;

Modifiant le décret n° 76-289 du 31 mars 1976 relatif au contrat emploi-formation.

Le Bulletin officiel des décora-tions, médailles et récompenses du 26 janvier publie des arrêtés portant attribution de la médaille d'honneur du travail et de la médaille de la famille française.

**GROUPES** 

tous groupes groupe 3

group∉ 4

groupe 2

tous groupes groups 2

tous groupes

autres groupes

tous groupes groupe 2 autres groupes

tous groupes

groupe 4 autres groupes

autres groupe

tous groupes groupe 5

autres groupes groupe 5

autres groupe

autres groupes groupe 4 autres groupes groupe 2

autres groupes groupe 2 autres groupes

TRANCHE DE LA NAVIGATION

DE PLAISANCE

TIRAGE DU 26 JANVIER 1977 PROCHAIN TIRAGE

LE 29 JANVIER 1977 MALAKOFF (Haus-de-Si

42

VALIDATION JUSQU'AU 18 FEVRIER 1977 APRESMIDE

NUMERO COMPLEMENTAIRE

groupe 5

groupe 4

groups 1

autres groupe

autres groupes

groups 2 autres groups

autres groupe

SOMMES

PAYER

F. 50

5 050

550 5 050

5 050

5 050

550 5 050

550 -5 050

10 050

100

5 100

600 5 000

100 000 10 000

100

500 500

5 100

5 000

10 000

1 000 10 100

1 100

5 000 500 5 000

500 5 000

1 500 000

4è

23

45

15 000

500

250

550

550

### CARNET

## Réceptioas

— A l'occasion de l'Australia Oay. M. Anderson, ambassadeur d'Aus-traité en France, a offert une récep-tion mercredi 26 janvier.

#### Naissance

— M. Paul Grosciaude et Mme, née Nicole Langevin, ont la joie d'annoncer la naissance de Prançois-Xavier.
Lille, le 2 édécembre 1976.

#### Mariages

- Marina Rospini-Clerici, - marina Kospini-Clerici, Et Jean-Louis Dupont, 43, avenue Paul-Doumer, 75015 Paris, sont beureux de faire part de leur mariage, qui a été célébré dans l'in-timité,

## AMIRAL JAUJARD

Nous apprenons le décès du
vice-amirai d'escadre
Bobert JAUARD,
grand officier
de la Légion d'honneur,
streenu le mercredi 26 janvier
coulon.

de la Lègion d'nomeur, survenu le mercredi 26 janvier à Tonion.

[Né re 6 mars 1876 à Saint-Martin-de-Saint Maixens (Deux Sèvres), Robert Jaujard était diptômé de l'Ecole navele. Embarqué sur la « Jeanne-d'Arc », il participe au débarquement d'avril 1915 aux Dardanelles. Après la guerre, il participe comme chet de service, second au commandant à diverses campagnes ou ambarquements.

Angeterre-Guntara de Bordeaux-CasaAprès quelques mais de commandement de la marine à Alger, il est promu contre-amiral en avril 1944 et participe aux débarquements de Normendie et de Provence.

Norme major général de la marine, il est promu vice-amiral en 1946.

En 1946, il est membre du comité des commandants en chef de l'organisation de l'Union de l'Europe occidentale. Il sert au secteur Centre-Europe en 1951, puis il commandé les forces navales alliées du secteur Centre-Europe de 1953 à 1956.

Membre du Conseil supérieur des forces armées, il est placé dans la deuxième section du cadre des officiers généraux en avril 1956.] en avril 1956.]

Le vice-amiral Jaujard était grand officier de la Légion d'honneur.)

- Grenoble, Briançon, Nancy. Mme Jean Charignon, Le docteur et Mme Guy Charignon

Le docteur et Mme Guy Charignon et leurs enfants,
M. et Mme Jean-François Bouvier et leurs enfants,
ont la douleur de faire part du décès de
M. Antoine-Jean CHARIGNON,
président honoraire
à la cour d'appel de Grenoble,
leur époux, père et grand-père, survenu le 24 Janvier 1977 après une longue maladie.
Les 'obsèques ont eu lieu dans la Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité le mardi 25 janvier à Châtesudouble (25). Le présent avis tient lieu de l'aire-

— Mme Paul Durand,
M et Mme Jean Florenzano,
M. et Mme Ramiro Delgado et
leurs enfants,
Les families Durand, Prainaud,
Florenzano et Delgado,
font part du décès de
M. Paul BURAND,
isur époux, oère et grand-père, sur-

M. Paul DURAND, isur époux, père et grand-père, survenu le maydi 25 janvier 1977 dans sa soixante-dixième année à Louve-ciennes (Yvelines).

Conformément à la volonté du défunt, la cérémonie religieuse et l'inhumation auront lieu à Sète, sa ville natale, dans la plus stricte

ville natare, trans le plus de faire-part, 63, boulevard des Batignolles.
75008 Paris.

La Société des auteurs, com-positeurs et éditeurs de musique a le regret de faire part du décès de M. Paul DURAND.

compositeur,
vice-président de la SACEM,
anden secrétaire général
de la S.D.R.M.,
vice-président du Comité du cœur,
président de l'UNAC.
vice-président de l'Union nationale
des compositeurs de musique. vice-président de l'Union nationale des compositeurs de musique, chevalier de la Légion d'honneur. croix de guerre 1939-1945, survenu le 25 janvier 1977 à l'âge de soixante-neur ans.

La cérémonie religieuse aura lieu dans l'intimité le vendredi 28 janvier 1977, à 9 heures, en l'église du Sacré-Cœur, à Sête (Hérauit).

225, svenue Charles-de-Gaulle, 92521 Neufliy-sur-Seine Cedex.

## Le Monde Service des Abonnements 5, rue des Italiens 75427 PARIS - CEDEX 69 C.C.P. 4207-23

ABONNEMENTS 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois

FRANCE - D.O.M. - T.O.M. 98 F 175 F 252 F 330 F TOUS PAYS ETRANGERS PAR VOIE NORMALE 188 F 355 F 523 F 690 F

ETRANGER (par messageries) I. — Rélgique - Luxembourg Pays-bas - Suisse 230 F 335 F 440 F

IL -- TUNISIE 163 F 305 F 448 F 590 F Par voie aérienne Tarif our demande.

Les abonnés qui paient par chèque postal (trois volets) vou-drunt bien joindre es chèque à leur demande. Changements d'adresse défi-nitifs ou proviscires (de u x samaines ou plus) : nos chonnés sont invités à formuler leur demande une semaine au moins

avant leur départ.

Joindre la dérnière bands d'envoi à toute correspondance. Yeutiles avoir l'obligeance de rédiger tous les noms propres en capitales d'imprimerie.

- L'Association d'entraide des | cutions et compositeurs de musique professionnels de la SACEM, dite Comità du Cœur, a le regret de faire part du décès de son vice-président, pl. Paul DURAND,

empositeur, chavalier de la Légion d'honneur, croix de guerre 1939-1945, survenu le 25 janvier 1977 à l'âge de soixente-neur ans La cérémonte religieuse aura lieu dans l'intimité le vendredi 28 janvier 1977, à 9 heures, en l'église du Sacré-Cœur, à Sète (Hérault).

225, avenue Charles-de-Gaulle, 93521 Neulliy-sur-Seine Cedex. 92521 Neuilly-sur-Seine Cedex. [Le Monde du 27 janvier.]

- M. Pierre-René Gazsgne, pré fet (E.R.), fet (E.R.),

M. et Mme G. Payre et leurs fila,
Le général (C.R.) et Mme F. de
Torquat de La Coulerie et leurs
enfants,
ont la douleur de faire part du
décès, survenu le 25 janvier, da
Mme P.-R. GAZAGNR,
née Odette Fellimer.
Le cérégronie religieure aure lieu

nee Odette Feilmer. La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 29 janvier, à 13 h. 45, en l'église Notre-Dame d'Auteuil. 38, rue Erlanger, 75016 Paris. 8-10, rue de Rémusat, 75016 Paris.

— Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Mine René ROYER.

née Julianne Feuchter,
notre chère parente, alliée et amis,
munile des saints sacrements, le
22 janvier 1977.

La familie de la défunte.
Selon la volonté expresse de la
défunta, l'inhumation a eu lieu
dans la plus stricte intimité dans
le caveau de la famille, cimetière
Saint-Gall, à Strasbourg, le 25 janvier 1977.

Cet avis tient lieu de faire-part.

#### Remerciements

Les families Rabate, Dory, Raulin et Tessier, très touchées par les nombreuses marques de sympa-thie qui leur ont été témoignées lors des décès de M. Henri RABATE et de

M. Jean DORY, M. Jean DORY, et dans l'impossibilité de remercier individuellement toutes les personnes, amis et conneissances qui se sont associées à leur prin- par leur présence, leurs envois de fleurs et cartes de condoléances, les prient de trouver lei l'expression de leur profonde reconnaissance.

- Mme Pierre-Henri Bonnerot, Ses enfants et petits-enfants. très touchés des marques de sym-pathie qui leur ont été témoignées lors du décès de Pigne-Henri BONNEROT,

docteur en médecine.
ancien externe des hópitaux de Paris,
leur époux, père et grand-père,
prient tous ceux qui ont pris part
à leur peine de trouver ici l'expression de leur gratitude.

#### Anniversaires

— En es trente-deuxième anniver-saire de la libération d'Auschwitz, les rescapés et families de disparus demandent une pensée pour tous ceux qui y ont été assassinés et rap-pellent qu'ils se retrouveront le di-manche 30 janvier, de 15 heures à 20 heures à la saile des fêtes de la matrie du quatrième arrondissement. mairie du quatrième arrondissement, è Paris, 2 piace Baudoyer (métro Hôtel-de-Ville), pour la rencontre traditionnelle de l'amitié et du

Chemisier Habilleur

36, avenue George-V

Actuellement

**Affaires** 

exceptionnelles

OFFRE SPECIALE

Pendant les soldes

costumes à vos mesures

draperie anglaise 1 190 f.

de 9 h 30 à 19 h

sauf lundi matin

A L'HOTEL DROUOT

Vendredi

VENTE

actuellement 🕳 BRADLEY'S †urs

sa collection vison, renard, astrakan, etc. 18 avenue de l'opéra ■ de 9 h. à 19 h.

VESTES, COSTUMES, PANTALONS CHEMISES, ACCESSOIRES

**DERNIERS JOURS** 



2, rue de castiglione - paris 75001 (260.3808)

اقتحاد ده دها IN THE SES DENIFLO المال مراورته de sa mort, une peusée tidèle est demandée aux amis de Pascai FEPIN LEHALLEUR

PERRES CENTRUCK

perato arcadiés 2 coi. el +

Nous recherchons un

hopitaux.

cement.

PERSONNE:

de produits,

et pratiques.

milieu hospitalier,

CHEF de PRODUITS

(H. ou F.)

pour assurer le développement d'anni-nouvelle activité axée sur des pro-

duits ou des matériels destinés en

participer à la mise au point des produis imise en forme, experiente

stions, problèmes de production).

erabili et suivre les plans de lan-

participer à la stratégie commerciale.

NOUS SOUHAITONS TROUVER LINE

- jeuns, avec une première experience

avant l'habitude des relations avec le

mièressée par les problèmes concrets

Le poste est à pourvoir à Castres (Tem)

SONSEILLERS EN DEVELOPPEMENT

M. the Saint-Fuscien, 80045 AMIENS CEDEX Discretion absolue et réponse à toutes les candidatures

mur les entreprises industr, patitas et an

fr poste exige une expérience prote

Errorer CV détaillé, photo et prites

Pour poursuivre son développe

Société Nord de la France

(proximité de LILLE)

engara

INGÉNIEUR D'AFPAIRES

chargé de la Direction Commerciale

tace technique chandrouberie. 20

POSTE D'AVENIR POUR CANDIDAT

OBTENANT DES RESULTATS.

Adresser C.V photo et prétentions à 15 25 377 CONTESSE Publicité 20, sv. Opère, 25042 Paris Cedex 01 qui transpostra

Beldence NORD de la France;

Déplacements France et étrangar;

Connaissance anglais appréciée

Joudure:

Chambre de Commètes et d'Industrie

d'Amiens développe ses actions auprès des P.M.L. et Pecherein

Agresser lettre manuscrite, CV, photo

OITE POSTALE 222

protessionnelle, si possible de chel

IL (ELLE) DEVRA :

S COMMERCE

48,04 71,20

200

70.00

emploit régionaux

groupe

pierre fabre

Françoise DUCASSE sa femme, morte le 13 juin 1973, - Pour le premier annivers le 23 janvier 1976, du décès de Edouard SALOMON, intendant militaire

de première classe, une pensée est demandée à cenx qui ont gardé son souvenir. Pour le premier anniver a mort de M. Antoine BALDINO, une pensée est demandée par son épouse, le 2 février, à tous ceuz qui l'ont connu et aimé et qui restent fidèles à son souvenir.

#### Soutenances de thèses

DOCTORAT DETAT

- Samedi 29 janvier, à 14 henres, université de Paris-Sorbonne,
salle Louis-Liard, M. Charles de La
Roncière : « Florence, centre économique régional au XIV» siècle ».

— Samedi 29 janvier, à 14 heures, université Panthéon-Sorbonne, amphithéatre Richelleu, Mine Micole Loraux « Athènes imaginaire. Histoire de l'oraison funèbre athènienne et de sa fonction dans la « cité classique ».

— Samedi 29 janvier, à 14 heures université de Paris-Sorbonne, am-phithéâtre Descartes, Mme Lucette Mouline : « Prount et la fantaine, Eléments d'étude génétique ». - Samedi 29 janvier, à 14 h. 30, université Paris-VII, institut d'an-glais Charles-V, salie 50, M. Endi-goz : e La systématique génétique de la métaphore sexuelle dans la littérature angisise de 1750 à 1800 ».

#### Visites et conférences

VENDREDI 28 JANVIER VISITES GUIDESS ET PROMENADES. — Caisse nationale des monuments bistoriques.

14 h. 45 : 42 avenue des Gobelins, Mme Magnani : 4 La manufacture des Gobelins ».

15 h. : Enclos de l'abbaye, Mme Bacheller : 4 Musée du jouet à Bacheller: « musee un press »
Poissy ».
15 h.: 87. rue Viellle-du-Tampie,
Mims Bouquet des Chaux: « Le
Parisien chez ini de 1815 à 1914 ».
15 h.: 6, avenue Carnot, Mime Le
gregeois: « Visite technique du
R.E.R. ».
15 h.: entrée, avenue de Paris,
Mime Oswaid « Le château de Vincennes ».

tame teached the theosau of vincennes s.

15 h.: Musée des monuments français, palais de Chaillot, Mms Saint-Girons : « La sculpture romane du Languedoc et de la Provence s. 15 b. : 20, rue Plarre-Lescot . (Les Halles » (A travers Paris). 15 h.: Musée des arts décoratin, 107, rue de Elvoll, Mme Colette Lehmann : « Cinquantenaire de l'Erposition de 1825 ».

CONFERENCES. — 18 h. 30 : Saile de cinéma du Musée de l'homme, palais de Chaillot, MM Yves Coppens et Lionel Balout : « Origines de l'homme » (entrée libre).

20 h. 30 : 11 bis, rue Keppler : « L'âme est-elle immortelle ? » (Loge unis des théosophes) (entrée libre).

Souvenez-vous de retourner le SCHWEPPES Bitter Lemon avant de l'ouvrir.

S. 1. – Biblioth M. L. F. Livres and Incunables. Liv. 15°, 17°, 18° Grands livres de fêtes rellés aux armes. S. 8. – Tableaux anciens. Argenteric. Palences. Meubles and. et rustiques.

BIPORTANTE SOCIETE REGION NORD BELFORT OURST RPINAL INGÉNIEUR

## EN ORGANISATION INDUSTRIELLE

attiré par la Direction des Méthodes. Il médera des études pour l'améliaration de l'activité des atellers. Conditions ideales du Candidat : Homme ou Femme 30 ans env., diplôme d'ingénieur, quelques années d'expérieuce. Libre ingé-dement.

Series C.V., age, situation familie, 1896-rences et prétentions à M. B. FURLIDITE. LM. 17, rue du Louvre, 75001 Paris, uni pri-

#### USINE MOULINEX SAINT-LO

recherche pour son BUREAU D'ETUDES

## INGÉNIEUR ÉLECTRONISE

Minimum trois aus d'expérience dans l'application des composants électronique Pour études et innement de disput électroniques adaptés à ses produit

Adresser C.V. et prétentions sous nº 1643 à SPERAR PUBLICITE 12, rue Jean - Jaurès 92807 Puteaux qui transm.

La Bigne 1 La Bigne 1 C 40,00 45,76

70.00

# ANNONCES CLASSEES

LIMMOBILIER "Placards encadrés Dephie insertion L'AGENDA DU MONDE

offres d'emploi

12 less 28,00 10 igns 10. \$2.03 34.00 28.89 38,00 43.47 45,78 40,00 32,03

REPRODUCTION INTERDITE

offres d'emploi



4 Moz Deut.

A CALL

Miletone SACTA DEST

**ALBATZ** 

The second secon

BADRASE OF PARTY OF SE CONTROL DATE

me George i

ellemeni

DOCTORAT DETAIL

SECTION OF THE PROPERTY OF TH

Visites et codie

VENDREDI 28 JAME

2 1 70

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

is sometimes and in the least the le

A L'HOTEL DROD

A CONTRACTOR NOTE OF THE CONTRACTOR OF T

715 T

Victoria

omaile.

BRADLEY!

Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Category and Categ

Management of the second of th

emplois régionaux



#### **CHEF de PRODUITS** (H. on F.) **PHARMACIEN**

de préférence pour assurer le développement d'une nouvelle activité axée sur des produits ou des matériels destinés aux

IL (ELLE) DEVRA :

- participer à la mise au point des produits (mise en forme, expérimen-tations, problèmes de production),
   établir et sulvre les plans de lan-
- participer à la stratégie commerciale. NOUS SOUHAITONS TROUVER UNE PERSONNE:
- Jeune, avec une première expérience professionnelle, si possible de chef de produits,
- ayant l'habitude des relations avec le milieu hospitalier,
- intéressée par les problèmes concrets et pratiques. Le poste est à pourvoir à Castres (Tarn)

Adresser lettre manuscrite, CV, photo F. CHEVALLIER - Groupe Pierre FAERE BOITE POSTALE 222 - 81106 CASTRES



Chambre de Commerce et d'Industrie d'Amiens développe ses actions auprès des P.M.L. et recherche

CONSEILLERS EN DÉVELOPPEMENT pour les entreprises industr, petites et moyennes

Capables de prandre en charge des actions de conseil et de formation dans les axes : gestion/information/personnel/marketing... et de participer au redressement d'entreprises en dif-inuité

Cs poste exige une expérience professionnelle en antreprise ou en cabinet.

Envoyer C.V détaillé, photo et prétentions, 1 : Brigitte BERRY, C.C.I. d'Amians, 520, rue Saint-Puscien, 80045 AMIENS CEDEX Discrétion absolue et réponse à toutes les candidatures

Pour poursuivre son développement Société Nord de la France (proximité de LILLE) engage

#### INGÉNIEUR D'AFFAIRES chargé de la Direction Commerciale

Exigence du poste : — Expérience technique chaudronnerie, mécano-

aondure; Résidence NORD de la France; Déplacements France et étranger; Connaissance anglais appréciée POSTE D'AVENIR POUR CANDIDAT

Adressar C.V photo et prétentions a N° 95.377 CONTESSE Publicité. 20, av. Opéra, 75040 Paris Cedex 01. qui transmettra

OBTENANT DES RÉSULTATS

IMPORTANTE SOCIETE REGION NORD BELFORT OUEST EPINAL

## INGÉNIEUR

EN ORGANISATION INDUSTRIELLE

attiré par la Direction des Méthodes. Il mènera des études pour l'améliaration de l'activité des stellers. Conditions idéales du Candidat : Romme ou Femme 30 ans euv., diplôme d'ingénieur, quelques années d'expérience. Libre rapi-dement.

Berire CV., âge, situation famille, réfé-tences et prétentions à M. B. PUBLICITE LM. 17, rue du Leuvre, 75001 Paris, qui tr

#### USINE MOULINEX SAINT-LO

cherche pour son BUREAU D'ETUDES

## INGÉNIEUR ÉLECTRONICIEN

- Minimum trois ans d'expérience dans l'application des composants électroniques
- pour études et lancement de dispositifs électroniques adaptés à ses produits C.V. et prétentions sous n° 3.643 à
- SPERAR PUBLICITE

12, rue Jean - Jaurès 92807 Puteaux qui transm.

#### offres d'emploi

offres d'emploi

#### GROUPE CREUSOT-LOIRE

MARKETING INDUSTRIEL

M2.I. (Marketing Industrie) International), filiale du Groupe Greusot-Loire, spécialisée dans les études et le conseil en Marketing Industriei recherche pour faire face à un fort développement (+ 40 % an dépuis 5 ans)

DIPLOMÉS GRANDES ÉCOLES

(MINES, CENTRALS, A.M., ETC., + M.B.A. (on autre complément) ou H.R.C., ESSEC, etc.

Envoyer lettre manuscrite es C.V. à :

M. 2. I., Pierre LIBAUD - 27, rue de La Rochefoucauld 75009 PARIS

GROUPE TRAVAUX PUBLICS
GENIE-CIVIL - TRAVAUX MARITIMES recherche pour Division Etranger

#### un INGENIEUR

chargé pour une zone d'activité à l'étranger ; de participer aux recherches de

- travaux
- de collaborer aux études
- de contrôler l'exécution des chantiers
   d'assurer les liaisons entre les chantiers
   et les services du Siège Social Lieu de travail: Siège Social Paris.

Voyages fréquents ayant au moins 10 ans d'expérience d'entreprise T.P. - B.E. et chantiers (si possible étranger).

Angiais parlé et écrit nécessaire Envoyer CV, photo sous réf 3533 à :

31, Bd BONNE HOUVELLE 75002 PASIS gui transpolita

Important Editour Scolaire et de Littérature recherche

#### DÉLÉGUÉ PÉDAGOGIQUE EXPORT BILINGUE FRANÇAIS-ALLEMAND

Ce poste conviendrait à enseignant qui assurera les fonctions suivantes : — présentation de méthodes dans les Etablisse-ments d'enseignament

Vente sur libraires.
 Négociations avec les diffuseurs.
 Contribution à la rech. de produits nouveaux.

tente inician comporte de frequents depisce-ments (70 % du temps). La formation commerciale des candidate sera assurée par l'entreprise.

Prière d'adresser C.V. et photo avec lettre man, en indiquant pret. es numéro 95.580, CONTESSE Publ., 20, av. Opéra, 75001 Paris, qui transmettra.

dans le cadre de son EXPANSION due an succès de sa gamme: des Super Mini-ordinateurs SEL 32 recherche

## INSPECTEURS CONFIRMES

Région : PARISIENNE Région : MARSEILLAISE

 Connaissance de l'anglais exigée. Adresser curriculum-vitae ou téléphoner SYSTEMS ENGINEERING LABORATORIES 29, rue de Noisy - 78870 BAILLY tél. 460.96.75

#### RANK XEROX

#### RESPONSABLE RECOUVREMENT **CLIENTS**

53.000 F/AN analyser la balance client
 élaborer et mettre en œuvre des plans
 d'action destinés à atteindre les

- objectifs recouvrement. Profil: • formation de base comptable
- esprit de méthode et d'analyse
   expérience professionnelle similaire souhaitée (la pratique du recouvrement en clientèle est nécessaire). Poste à pourvoir à Paris:

Merci de faire parvenir votre candidature avec C.V. s/réf. C9 à Michel Genevière RANK XEROX 43 av. de la Grande Armée 75016 - PARIS

Groupe international Chimie-Pharmacie recrute pour son centre de recherches

1 Informaticien appelé à développer l'utilisation rationnelle et intensive de l'ensemble des données collectées dans la recherche. Son activité essentielle sera donc tournée vers la PRO-GRAMMATION SCIENTIFIQUE dans le domaine de l'AIDE A LA DECISION. Une première expérience de la programma-tion appliquée à la recherche ainsi qu'une formation scientifique supérieure (grande école de chimie ou faculté de sciences, par exemple) sont indispensables,

La connaissance de la langue anglaise est nécessaire.

Lieu de travail ; proche banl. Est de Paris. Adresser C.V., photo et prétentions à A.M.P. No 2300/JR 40, rue Ofivier-de-Serres 75015 PARIS qui transmettre

Souhaitant développer son activité HORLOGERIE, une importante Société industrialle moherche

#### RESPONSABLE **DES VENTES** de haut niveau

agé au minimum de 35 ans, de formation commerciale supérieure et (ou) syant acquis une solide expérience dans l'animation et la direction d'une équipe de vente dans le distribution d'articles identiques ou de produits de haut standing. Les candidats devront prouver les apritudes d'organisataur et de coordinateur des ventes ainsi que les quellos d'animateur de notre équipe de vente et de négociation suprès de nos distributeurs. Lieu de travail Région Partitions.

Envoyer CV, photo et rémunération act. sous régrence 319 M à



le centre d'études de prévention

recherche pour détachement à l'étranger (contrat français)

## DES INGENIEURS DIPLOMES

HAUT NIVEAU

minimum 2 ans d'expérience dans les différents domaines de la construction : toutes spécialités de génie civil et lots techniques. Envoyer C.V. en indiquant prétentions, Impor-

tance de la famille à déplacer et date de dîsponîbilité au : Service du Personnel

C.E.P. - 34, rue Rennequin 75017 PARIS.

#### important groupe chimique CA 250 Millions, recherche

#### cadre commercial

- e age d'au moins 25 ans e formation commerciale et/ou technique
- parfaite connaissance de l'anglais

 2 ans d'expérience dans la vente de produits industriels, Adresser C.V., photo et prétentions s/réf. 8121 à AXIAL Publicité, 91, Faubourg

Saint-Honoré 75008 Paris, qui transmettra.

Nous prions instamment nos annonceurs d'avoir l'obligeance de répondre à toutes les lettres qu'ils reçoivent et de restituer aux intéressés les documents qui leur ont été confiés.

#### IMPORTANTE BANQUE CÉNTRE PARIS . recherche

CADRE TECHNIQUE (INGENIEUR + LC.E. on squivalent)

ayant une solide expérience des problèmes immo-biliers (techniques, juridiques et fiscaux) pour lui confier, sur Paris et la province :

les négociations, à la location ou à l'achas, d'immeubles de bureaux (estimation de la valeur vécale, des travaux de rénovation-aménagement-décoration, problèmes juridiques et implication fiscale);

les travaux d'entretien courants tant immo-biliers que mobiliers (étude des devis, sulvi des travaux, vérifications et imputations compta-

Son salaire, de haut niveau, sera apprécié en fonction de ses compétences.



Adresser C.V. et rémunération annuelle actuelle sous référence 702 à JOUBLIN CONSEIL EN RECRUTEMENT 82, avenus Wagram, 75017 PARIS.

SISRO

Société d'experts en informatique recherche

4 MGÉNIEURS INFORMATICIENS

expérimentés haut de gamme IBM. Fort I.R.P.P. garanti pour les candidats retenus. Tel.: 823-16-46 - M. FILLER.

ENTREPRISE GENERALE appartenant à un groupe français de premier plan, recherche

EN GENIE CIVIL

Diplômé d'une grande école - parlant anglais

- prêt à effectuer de nombreux dépla-cements de courte durée à l'étranger, Sera chargé de préparer des offres

et passer des contrats d'un montant unitaire supérieur à 100 millions de francs dans les domaines du bâtiment industriel et des travaux publics.

Devra avoir une expérience personnelle dans l'entreprise en bureau d'étude et en passation d'affaires. Adresser C.V. + prétentions + photo

V.U.D.W SHOWER

SOCIÉTÉ DE SERVICE

#### AGENTS TECHNIQUES

confirmés et débutants (niveau DUT)

INSTALLATIONS TELETRATEMENT

Compétances : ELECTRONIQUE ET TELEPHONIE DEPLACEMENTS : fréquents, Paris, province.

Adr. lettre de candidature, C.V. et prétantions à S.G. 3 I, 64, rue du Banelagh, 75018 Paris.

Important Groupe Alimentaire français d'implantation internation 1,7 milliard de francs

UN CHEF

#### DES SERVICES COMPTABLES

ayant connaissances approfondies fiscolité et trésorerie

10 ans d'expérience min. Indispensables Pour ce poste situé à l'ARIS, nous serons soucieux des aptitudes d'animation et de travail en groupe ainsi que des qualités

Adresser C.V. détaillé, photo et rémunération souhaitée n° 95.127 CONTESSE PUBLICITE, 20, sv. de l'Opéra, 75040 Paris Codex 01, qui transm.

IMPORTANT GROUPE DE SERVICES

#### LE RESPONSABLE DU CONTROLE DE GESTION

de ses FILIALES ÉTRANGÈRES

ESSEC Sup de Co ou équivalent ans d'expérience, pratique courante de l'anglais et de l'allamand. Méplacements fréquents en Europe. Poste basé à PARIS.

Adress. C.V. détaillé et prétentions se référence 6.405 à P. LICHAU S.A., 10, rue Louvois, 75063 Paris, Cèdex 02, qui transmettra.

فيتنطيق نامير مرواج **So à 19** k 18 aran de le

DEMANDES D'EMPLOI

PROPOSITIONS COMMERC.

CAPITALIX OU

RUEIL-MALMAISON

RUEIL-MALMAISON
Jamo, petil im sidg, appt rec, sc., gardien, gd sej,, chem, cho., placards ament, belcon gi jardin, cave, gar, prox. eco es, lycées. Prix \$10.000 F
Tél. 967-18-27,

Tél. 967-18-27,

MAREIL/MARLY 2 km. RER.
P. à P., 3 ét. 2 km. RER.
Stands, caime, appl 4 p., gd
sei, + 2 chores, cuis., s. bs.
balcon, cave, parkg sous-soil
340.000 F Téléph, 938-28-48.

PANTIN (Me EGLISE)
imm. 1973, etage elevé, balcon,
studio tout confort.
MARTIN, Dr Droft 142-99-09.

BOULDOGNE (Marcal-Sembal)
Rècent, Living + 1 chiz 11 cft.

BOIS DE BOULOGNE mm. en pierre, sur jardin 11 appts, du studio au 4 pces Fin 77. Loyer S.A. 277-97-26.

NEUILLY/INKERMANN

#### offres d'emploi

Formation coal et relation milles élevé apprécié. Débutant s'abstenir, Possib. gains très intèressant. TEL. co jour pour R.-V. 9/12 h.-14/17 h 805-25-63. Editeur ch JF INGENIEUR ayani su moins 3 ans d'expér. Industr pour études critiques et mise au point avc les auteurs de teste technique av Impress Envoyer C.V. manuscrit à : TECHNIQUE INGENIEUR 21, rue Cassette, 75006 PARIS

BANQUE dans le Be arrot CAISSIER MANIPULATEUR. Ecr no 7 96.293 M Rég. Prasse 85 bis, rue Réaumur, PARIS-20.

RECHERCHE TRADUCTEUR ORIGINE NEERLANDAISE Ecr. nº 276, « la Monde » Pub., 5, r des Haltens, 75427 Paris-9°. SIÉ ELECTRONIQUE P.M.E.

INGÉNIEUR SOFTWARE ayant 2 à 3 ans de praffic en microprocessour (8080) et

systèmes de visualisation. Env. C.V. et prétentions à N° T 098002 M. Régie-Prèsse 35 bis, rue Réaumur, Paris-2 YN tultil Lethnissite

Espaces verts. Titulaira B.T.S. ou mutation. Possibil. logement à titre onéreux. Candidature adressée au Maire. CIE D'ASSURANCES recherche POUR SERVICE SINISTRES

J.H. ON J.F.
BAC OU NIVEAU
FORMATION ASSUREE
POUT EMPLO! REDACTEUR.
Ecrire sous no 7.0%, à L.T.P.
31, bd Bonni-Nouvalle, Paris-2 IMBUSTANT MYENLIN

bhuttrume y bybis recherche

a) Personne expérimentée
susceptible remplacer CHEF DES VENTES

PI AENDERICE Photo - Ciné
Bonne présentation
Sérieuses rétérences exigées
Téléphone : 208-24-10

PEUNE TECHNITIEM
NIVesu B.P. machine
ayant expérience steller
pour préparation lancement
novennes et grosses pièces
Nombreux contacts avec
stellers. Libre rapidement.
ephone pour R.V. 597-41-8
poste 374.

UN INGÉNIEUR-ELECTRONHICIEN QUALIFIE

TEUMI [PAS]
Niveau B.T.S.
minimum 4 à 5 ans expérience
dans les domaines vidéotélévision, circuits logiques,
Langue a valeise indispensable.
Possibilité- de déplacements à
l'étranger Adr. C.V., prétent.,
no 95.41 CONTESSE Publicht.
20, avenue de l'Opéra Parts-ter.

CULTABUTEIO ruveau Bac, angazs necessarie, conialissaries depretales Impres-sion offset et bonne pratique préparation et correction d'épreuves est recherche par imprimerie intégrée banlique Ouest Proximité R.E.R

Envoyer C.V., prét et photo nº 95.629 CONTESSE Publicité 20, av. de l'Opéra, Paris-1er q.t. Ste entretien et amenagement immobiller recherche pour son Service Peinture

MÉTREUR COMMIS N'ENTO-POISE pour Direction Bureau d'Etudes. Bons Salaires, avant, sociaux. Ecr. avec C.V., photo et prét à G I R A M, rue Henri-Gautier. 3000 Zi de Bobigny.

THFORMATIS PROGRAMMETRS
Assembleur IBM, Cobol. ANS.
M. AMINEUR 337-99-22/72/79.

AUDI 160 GL /5 automat 160H 228-20-20

PEUGEOT

GARANTIES C'NEUVES 54 Bd Charonne XXº

- 370.01.39

Cadre Renault vend R-16 TL 77. Tél.: 926-83-65.

604 St. export /6 et /7 peu roulé Gar 533-69-95 63, rue Desnouettes Parist5\*

YW GOLF 76 Credit

MERCEDES-BENZ ...

LAOS PARIS

A Votre cause double emploi Société, coupé 104 Peugeot glace fumée, 25.000 km, Prix Argus. Tél. 82-42-44

~~

**GS BREAK** 

1976

19800 F

IMPORTANTE SOCIETE DE PRESTATIONS PARIS recherche.

UN DIRECTEUR L'importance du proce le sens de commandement, une expérience confirmée dans cette activité ainsi que des qualités d'organisation et gestion

Discretion et reponse assurees Env. C.V. det et prétentions, s/ret. 6.384, Pub. LICHAU S.A., 10, r. de Louvois, 75062 PARIS CEDEX 02, qui transmettra.

IMPORTANTE SOCIETE
DE FABRICATION
DE MATERIEL
DE TELECOMMUNICATONS
banfleue Ouest, rech UN AGENT TECHNIQUE. ELECTRONICIEN

Env. C.V det. av. pret salati à 95.345 CONTESSE PUBL 20. av Opéra Paris te q tr BOBIGNY (Ville-Préfecture) INFIDMIEDEL D'E

proposit, com. capitaux

Chauffeur Livreur Vendeur cherche à créer dépôt ou société Finistère Mord. Ecr. nº 1 097.502 M Rég. Presse 85 bs., rue Résumur, PARIS-2. OUVERTURE INTERESSANTE A L'EXPORTATION POUR PETITES à MOYENNES ENTREPRISES

pour votre melériel mécanique et/ou électr-que.

Vous bénéfic. en plus de notre expèr et pourrez grâce à cette formula réal d'import aconomies de prix de rav qui rendr. vos produits hautement compétitifs sur le marché britannique.

Ad cesser vos réconses à :

WR Losgworth Cariton industries Limited, Davids Lane, Alveston, BRISTOL (Angleterre) .

Tel 804-41477. CPLE FONCT, rech 5,000 s/1 and Tx and garantie, T : 770-44-51 C.F.C. 18 fg Poissonnière, 104

enseignem. à l'Amer can Center 261, bd Raspail, PARIS-14e, Tél : 633-67-28. Cours du soir Conversatio Inscriptions Immédiates. cours

et lecons Franç., orthogr. Illem, par spe cialista de rattrapaga 250-77-71 travail

Société recherche TRADUCTEURS TECHNIQUES allem, engl., travaux à den Ecr. n° T 09757 M Règle-Presse B5 bbs, rue Réaumur, PARIS-2°

à domicile

l)emande SECRETAIRE CHERCHE TRAVAIL 366-80-72

ANNONCES CLASSEES TELEPHONEES 233-44-21

GSPECIAL

1976

18500 F

CHAQUE MOIS, EN NOMBRE LIMITÉ

**DES VOITURES** 

COMME CELLES-CI

- Toutes ont appartenu exclusivement au personnel Citroën.

limité (en movenne 10.000 km).

CES VOITURES SONT VISIBLES AU

DEPARTEMENT OCCASION DES USINES CITROËN

10, Place Étienne Pernet 75015 Poris. Tél.: 532.70.00.

50, Boulevard Jourdan 75014 Paris. Tel.: 589.49.89.

59 bis, Avenue Jean Jaurès 75019 Paris, Tél.: 208.86.60.

**GS PALLAS** 

1976

22000 F

Toutes ont un kilométrage

GS-X2

1976

20900 F

automobile/

## secrétaires

Secrétaires de direction

GROUPE DE PRESSE Centre Paris recherche pour Dir générale

SECRÉTAIRE DE DIRECTION ayant rèclie expérience professionnelle et ures bonne formation générale. Excellente sténodaciyle indispensable. Boraires décalés se terminant à 21 heures.

ECRIRE : S.G.P., 12, avenue de l'Opéra, 73001 PARIS

AGENCE DE PUBLICITE Excellente SECRETAIRE DE DIRECTION parfaltement tillingue angless françals, Alin 5 ans d'expèr dans société internationale, si possible américalne.

C.V. + photo et prét. PAYELLE J. S. C. Tour Maine Mo

recharche
SECRETAIRE DIRECTION
and bommes compais anglals,
libre rapidement
JEUNE HOMANE on JEUNE
FEMME COMPT 10" échel.
TH 28412-07

demandes d'emploi

- CADRE 29 ANS 
Doctoral en économie + Spécialisation en maricating.
3- cycle en physique des motifieux et R et D.
Anglais, atlemand courant.
2 ans expérience (formation, chargé de mission en milieu industr., contrôleur de gest.) recherche posig dans le contrôleur de gestion ou les études téchnico-économiques. Ecr n° T 97 998 M Règie Presse 85 bis, rue Résumur, PARIS-2». Jaune Homme D.U.T comptable

Jeune Homme D.U T comptable lib. O.M. Bon anglais Ecr nº T 097.989 M Rég. Presse 85 bis, rue Résumur PARIS-29. TELEXISTE OPERATEUR très sérieuses références 5 ans Merrii Lynch Paris 261-74-79 de 10 h. 38 à 19 h. 30.

JNE FEMME 20 ans. cf. poste
SECRETAIRE OU EMPLOYEE
A DMINISTRATIVE
10 CERGY-PONTOISE
10 ans d'expérience.
164. 533-74-40 (poste a 2800)
ou après 19 h: 031-26-20. H. 32 a., DES croit, format. Sc. de l'éduc. et gest., expér. ens. 13 a. et Dir. é a. ts cycl. ss contr. assoc., ch., sept. 77, Dir. confr. assoc., ch., sept. 77. Dir. écon., act. hora confr. non conf. Rés. Ind., rume étr., sér. référ. Ecr. nº 170, « le Monde » Pub., 5, r. des Italiens, 75/07 Paris-9» J.F. 25 ans, Ecole supér de commerce, angl., espagn., rech. situation dans marketing, exportation, relations orbitous. Ecr. nº 6.25, «le Monde » Pus. 5. r. des fiallens, 75427 Paris-9 J.F. 22 a., Studiante, Ch. trav. COLLABOR. architecte 39 ans, 12 ans expér. projet et chan-tilers, ch. place stable. Libre de suite. Ecr. CONTESSE et Cle, B.P. 88 PARIS (17\*)

B.P. 88 PARIS (7\*)

Hme 30 a. ch. poste en ilaison
dir. avec P.-D.G. poor l'assister
dans le développement et la
gestion de son entreprise.
Connaissances blen maîtrisées
des problèmes internes d'une
entreprise et de son environn,
Lieu de travail désiré : Paris
préférence pour l'industrie des
produits de luxe.
Ecr. n° 1 697-253 M. Régie-Pr.,
85 bis, rue Réauntur, Paris (2\*) COMPTABLE - 1er échelon

Fernme, 30 ans. 11 a. exp.

GS-X

1976

19300 F

automobiles

Secrétaire BANQUE à caractère international recherche SECRETAIRE STENODACTYLO

bilingue angiais, 3 à 4 a. exp Ecr. à 1 98.252 M Règie-Presse 85 bis, rue Réaumur, Paris-2 umportation machines-ou quart PL, DES VOSGES rech libre de suite

BILINGUE ANGLAIS

AGRÉGÉ DE LETTRES Bd ST-JACQUES, Imm. recent, demier stage, berrasse 4-5 g. tout confort, impercable, MARTIN, Dr Droll 742-9-09.

MP CENSIER Part vt beau 5 p. 123 ms, prof. IIb Teleph Prix 720,000 F TM. 707-17-18 SAINT-JACQUES. Exceptionnel appt stdg, 10° etg., sej. 45 es 2 chbres. 2 senitaires, 105 es 4 terrasse. 100 m2, tel. 539-67-52

emploi UN EMPLOI

LE CURRICULUM VITAE

TROUTEL

JA BON EMPLOI

grâce aux Consells E.P.A.

Résultats attestés per

CONSTAT D'HUISSIER

Queiques sujets traités :

Les Petites Annonces,

Les Insertions rentables.

Le C.V. efficaco,

Le dessier convaincant

Brochure envoyée gratis par ETUDES POUR AVANCEMENT (E.P.A.), 4, r. des Pet-Champs 75002 PARIS. occasions

connaiss. comptabilité généraie, analytique, rapprochement han-caire, pales, C.C.P., caisse, ban-caire, pales, C.C.P., caisse, ban-que, système E.C.M.C. optique.
Bast. proximité gare de Nord.
Ecr. no 6.407, « le Monde » Que Le la rif, peu servi, sans perartir pic à débetire. Tél. 284-55-08

C.A.V Concessionneire GAA Oper 60 BIS, RUE DE VERSAILLES 78150 LE CHESNAY, Tétéphone : 954-19-45,

VERIORS:
OPEL Kadett G.T.E., 5 vitesses
18.000 km, 1976, OPEL Com
modure G.S.E. 2800, 1973

FIAT LANCIA

Neuves - Disponibles Docesions Toutes Marques OS 96, Av de Suffren 783,59,7

AUDI tot & COUPE 73 Credit 225-20-20

le melileur rapport QUALITE: PRIX

mazba

Garantie Tao, P. et M.O

Livraison immédia

PAN-CARS ET0.02.11 14. Avenue Carnot 179

boxes-autos

PLACE WAGRAM (près) Vends parking en sous-soi MARTIN, D. 742-79-19

GS 1220

1976

20500 F

# L'immobilier

LUSIEURS STUDIOS et 2 P.

de différentes surfaces, sur rue et cour-jardin,

**Paris** 

Rive droite

SUTTE MONTMARTRE

SUITE MURI IMARI NE Grand studio, 55 m2, four conft. EXCLUSIVITE SNEC: 256-25-02. AVENUE FOCH 200 m2 a amenager, 1.300.000 F GISA: 380-66-55.

GISA: 388-65-55.

XVII: 3 Pièces, enfree, culsine.
S de B. 2º étage, BEL IMM.,
140.000 F. 10. RUE HELENE
YENDREDI 14-17 H.

WENDREDI 14-17 M.
MUETTE Bel immeuble P. de
T., 5/6 Pieces. tout confort, chb.
de service. Professions liberales
MARTIN Dr. en droit. 742-99-09.

MARTIN Dr en droit. 742-99-99.
XI» PHILIPPE AUGUSTE
Dans cett immeuble P de 1 ,
tout électrique : studio, 2 et
? Pieces, livrables printemps 17,
à pertir de 4.200 F le m2 Prix
terme et définitit. - Visite de
l'appartement térnoin : le ven
dredt. samedt, dimanche, tundt,
de 14 à 19 heures.
SEPAC : 346-71-08.

DAUMESNIL Part. 3 P. 64 m2. 1968, stog. 10 étage, 2 chbres, séjour, loggia, parking. Crédit possible, 330.000 F - 244-75-66.

Ville RUE D'ARTOIS TR. BEAU 5 P., 130 m2, 2 ch. serv., 2 étg., 77.000 F 225-65-44.

4 PIECES

USLE DE CARACTERE restigiouse discoration

e. Balle

PRIX - 585.000 F

Jewil, vendradi, 14 r. 2 18 r. 99, RUE SAINT-ANTOINE.

NOTRE-DAME DE NAZARETH immemble P. de T., COQUET STUDIO, CFT, 3 ETG., CLAIR. Prix: 75.000 F. Tel.: 526-04-39

**VOUS CHERCHEZ UN APPARTEMENT?** 

PRES VICTOR-HUGO P de T., gd 7 P., tt. ch nd Profess libér possible PIRALI: 227-70-81.

Paris Rive gauche of 1/5 m2, you sur seine, o fulienes. Px & 100,000 P. Visite tous les apres-midi. Champ-de-Mars. P. vd 2 p., s m3, tl ctl, tel., P etg., asc., piell, 320,000 F. 705-97-80.

r-URSTENBERG ODE 42:70 125 mg, sel., s. a mang., 3 ch., stage sleve, asc. Caume, soleil. VI" ELEGANT pled-a-terre, cul-sine equipee, 5. 55. poulres. 578-93-93, matin, repas. 578-78-93, matin, repas.

PARIS-15-1, r. Jacques-Mawas, cause départ, vds appt i\* elg sauche, entrèe, cuis., s. a m., 2 chb., s. de bs, ch. central Bon état. Px 250.008 r. Verd. et sam., 10-18 h. 7. 250-56-41 R. MONGE (Cardinal-Lemoine) 440.000 F. charm. 4 p., tt ctt. do ... mmr. P. de I., 3° ss asc chauff indiv gaz, état impocc l'el. : 323-41-83, PARTICULLER PERNETY Propriétaire vent dans très bei Immeub P de T. asc., 2, 3 p., entree, cuisine salle de bains, w., avec 54.000 Téléphone . 757-70-36.

15° Mo DUPLEIX STUDIO 271-47-53 ou 924-56-24 92,000 F

JARDIN DES PLANTES

DE 95-18. GRAND BALCON
140m². sej., s à m., 3 p., celme
Etage élevé SOLEIL, asc Etage élevé SOLEIL, asc.

GLACIERE/TOLBIAC

Imm. 1900, 145m² + serv., poss profess. libér. 589-49-34.

14º Alésis, ds lux. HP, magn.
120 m² + petit jardin prive. Charme exc. 589-20-97 ap. 18 h.

UNESCO Imm moderne agrèse les él, dible, 1 chbre, 60 m², étage élevé, parkg 705-22-60

INVALIDES S/ESFLANADE

INVALIDES S/ESFLANADE

100 m² + service + gar

PASTEYER, 256-35-84, le matin.

8d ST-JACOUES, Imm. récent.

av. C.V. et prétention 2644 Publicités Réunles bd Voltaire, 75011 Paris

**STENODACTYLO** 

SECRÉTAIRE

information

Le CIDEM (Centre d'Information sur l'emplo), association sur l'ucrafif) vous propos GUIDE COMPLET (230 pages) Extraîts du sommeire :

Les 3 types de C.V. : rédaction, serponse à évi

INFORMATION LOGEMENT **525 25 25** 

Un choix de 40,000 appartements et pavillons neufs à l'achat. Un service entièrement gratuit

<u>Centre Etoile</u> 49, avenue Kleber, 75116 Paris 525.25.25

Centre Nation 45, Cours de Vincennes. 75020 Paris 371.11.74

**Centre Maine** 210, avenue du Maine, 75014 Paris 539.22.17

69 RUE MOUFFETARD 2 PIECES RUE ET COUR 50 m2 environ, custane, bains, hauf, et eau chaude imm, asc ENTIEREMENT AMENAGE ENTIEREMENT., vendred to sites sur place, vendred to samed, de 14 h 30 è 18 h 30. MONGE Studio caractère 30 m2, rel., cft. 588-64-49. CONVENTION Bel immessive tris clair
3 p cuisine w.c. a remover.
3 p cuisine v.c. a remover.
29, 14 à 17 b : 129, r. BLOMET

7°, QUAI VOLTAIRE MMEUBLE XVIII+ SIECLE STUDIO: 27 m<sup>3</sup> 2 PECES: 67 m<sup>4</sup>. 3 PIECES: 105 m<sup>4</sup>. 6-7 PIECES: 225 m<sup>2</sup>. TOUT CONFORT

766-04-17 -227-55-17 227-54-74 BIR-HAKEIM nm. 1975. stdg. STUD., Tardin, culs. stparée,

LECOURBE rom 1975, stdg, séjour + chambre, cuisine éq GEFIC CTI - 294-10-51 LE MARQUIS 2 Pièces : \$16,000 F, 4 Pièces : 631,000 F,

Appartement modèle sur place, ous les jours, 14 h, à 19 h, 30. IOR & CIE - Tél. 766-25-32 RACOAII. ASSAS 200 mz., récept. + 5/6 chbres. ler étage, clair et ensoleillé. Protess liber. Libre béllet 1977 Prix intéressant.

FRANK ARTHUR : 766-01-69. 7º NEUF
Dans lexineuse petite residence
GRAND STUDIO, cuisina équipée, loggia de 12 m2, parking. AFFIC CTI . 294-10-51

PHIFDORT LANGUAGE 130 m2, si jardin 520,000 F 770-75-62
MADAIS Pari vend 2-3 pieces 1 confort, 40 m2 pieto sad, vis 14 à 17 h, sam, dim.: 10, rue de la Verrorie.

BEAU 2 P CONFORT Tapts ET BEAU 2 P CONFORT Tapts ET GD 2 P CONFORT Tapts ET GD 7 CONFORT Tapts (10, 11) h à 16 h) 2, 8D EXELMANS.

STLAZAR Set 12 (14 h à 16 mareuble vend très beau 3 pièces en deplas, refail neuf, it cit, cheminée, pourses 22-49-19.

Potaire vend, CH. - ELYSEES, même, riès boau studio it cit demense, refail neuf, it cit, cheminée, pourses 22-49-19.

LA CELLE SAINT-CLOUD URGENT. Appt grand standing de soul saine de sabelies.

16 h) 22, 8D EXELMANS.

ST-ATAPF Bel Immeuble Propriétaire vend très beau 3 pièces en duplax, refeit neuf, it cft, cheminée, pourres 262-49-19.

Potaire vend, CM. ELYSES, même, très beau studio it cft tét. Et. élevé. Soleil Ascens. Tét. beures bureau : 774-99-75.

AV. GAMBETTA, no 135 bis vds sél. + 3 chambres, it cft. Jeudi, vendredi, de 14 à 17 h. 6 faige, ou 1éléph, : 742-99-09 MARAIS, 100 mz, Living double + 2 chambres, cuisine équipée. Beins. Perfait état. 396.000 F. 299-39-54

CHATELET - Poteire vend 2 STUDIOS emtèrem, ret. neut, 130.001 F, crédit possible.

HOTEL DE SENS (Prés)

HOTEL DE SENS (Prés) Piein Sud. Entrée, 3 p., cultine, bains, Tél. 290,000 F - 229-58-54 RUE FG-POISSONNICHE Bel imm., propriet vd gd 3 P., entr., cuis., wc. 2 S. de bains, poutres, cheminée, retait neut, tout contort, ascens. 242-49-19.

TROCADERO Disponible: 13 apparts lixueux du studio au 3 Pièces, 1 tripiex du studio au 3 Pièces, 1 tripiex 6 Pièces, 1 errase, Prix ferme et définitf Livraison les trimestre 1977 - information sur place 100s les jours, de 14 à 19 h. Sauf dimanche 5AGE Tél.: 874-49-32.

EXELMANS ropriétaire vend, ascenseur, au 5 étage, clair, contort : 4 P., entr., S. de B. cuisine, débar dress-room, 450.000 F. 2 P., entr., S. de B., cuisine, dressing room, 250.000 F. Teléphone : 447.42-08.

DOCKIMITÉ IÉNA Part à part, dans pelif sum, neut, luxe, ve sans frais appt, sh duplez 220 m2, jamais ha bitte. Vue imprenable Décorat, et membles de classe. Libre de suite. Prix en rapport. 774.67.50

LA CELLE-SAINT-CLOUD
URGENT. Appt grand standing
dernier étage, 92 nº habitables + 14 nº balcon, entrée,
sél., dégagements, rangements,
2 chbres, cave, parkg, TEL.,
prox. commerces, écoles, Vule
EXCEPTIONNELLE. Exposition
SUD-OUEST. Prix 370.000 F
J.M.B., 970-79-79.
MEUDON. Part. vend son 3 p.
66 nº, vue, park sup., près Observatoire, calme, 330.000 F
Tél. 626-14-04 après 20 heures.
CHATENAY-MALABRY
Très bean ilvg dbie, gès balc.

CHATENAY-MALABRY
Tres bean live doke, ads baic.,
3 chbres, age cuis., bains-saile
d'eau. asc., gar. Px 602.000 F
64.04-46 35-35-86.

M° MAIRIE MONTREUIL
EXCELLENT PLACEMENT
STUDIOS et 2 P. Ti ctl.
PX INTERESSANT. TEL.
LE MATIN: 778-72-77.

LE CHESNAY/PARLY II
Appl Type 11, 99 and dermer
etage, sejour en t. + 2 chbr.,
exposition EST-OUEST.
Cave. box, parkg. Px 330.000 F
J.M.B., 478-79-79.

MCHILLE MAIRIE

neuble pierre de taille 1928 confort, chauffage centra STUDIO NO 16 M2 2 PIECES S M2 ENVIRON TRES BONS PLACEMENTS

**NEUILI Y-MAIRIE** 

renseignements et visites 755-98-57 ou 227-91-45 אורי דגונן ען ווען Os resid avec pisc. et tennis : P., 92 m2, cuis. équipéo, cave, parking, 250,000 F. T. 909-67-38.

Voir la suite de notre immobilier en page 27

'appartements vente : appartements vente

COURSEVOIS (PRES)

Mo Pont de Levallois, immeuble récent, 4r stage, gd 3 P., tout conft 195.000 P. Vendr, 15-18 h., 4, BD G.-CLEMENCEAU. Région parisienne SUREMENT OF PLAGE
PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE SUR PARIS
480,000 F 579-76-86 77500 CHFT1ES (Risidence Val. Freeri)
Paruculler vend très bel appertement F 3 / 7 m2) + balcon +
cave parking, ascenseur, au
5 étage, 15 minutes de la gare
et près commerçants et écoles, XEAUX - Parc PENTHIEVRE Beau 34 pces, 86 m2, topt ctt. Balcon. Stands. ALM. 10-63. Fontenay-le-Fleury. Beau studio. 1 m², Cave. parky. ideal inves-isseur. Urgt. 130.000. 460-14-52

Prix 130.000 F + 30.000 F C.F. Ecr. qo 6.431, a le Monde a Pub. 5, r des Italiens, 75427 Paris-9a Sur Bois de Boulegne NEUILLY-EN-L-ILE
m. ie, appl tibre ou occupe,
sis, r-de-jdin, cuss... gd tivg.
s. de os, i chb., paceards.
csve. perking, 300,000 F
Tél. 127-00-38 (H.B.),
ou (15-4) 454-20-95. MAHRICFRARRES appt de prest, de 4 P., 170 m2, uxueuse décoration. Stade Del. 2636, Tél : 729-56-62 - 57-24. OREE DE LA FORÊT BOULOGNE, 200 m. Mº Porte-St-Cloud, ds mm. const. lb. gd ctt, reste quelques très besus stardos, cuts. acupee, beile s de bs. moquette. A parur de 157,703 F ROUSSEL, 825-36-41. DE 1/17 F.A.N.M. (30 kilomètres de Paris) A VENDRE : STUDIOS APPARTEMENTS 4, 5 Puèces, Téléphoner à ; Mile FAITY 772-16-75, 469-17-69

> Urgent volmon 2 P., ctt le VIEUX NICE, 45 m², P; 100.000 F. Pour 1s renseig EC. LADURELLI, 12, rus Blanche, 7509 Peris. Blanche, 75009 Paris.
>
> MARSEILLE, Part vd 5 P. stg.
> 150 m + ch. serv., box. paris.
> petite résid., verdure, calme,
> sol., prox., plage, temis, sde
> logala, 570.000 F net frais court,
> et notaire. (91) 69-78-10, poste 21 VOTRE

STUDIO-APPT as bend. LAC LEMAN 887-43-40 AVIS. 68, bd Sébestopof-3-LES ROUSSES - JURA

BOULOGNE (Marcal-Sembat)
Récent. Living + 1 cht tt cft,
calme, verdure.

MARTIN, Dr Droit 12-99-09,
SAINT-MANDE Immeuble réc.
grand standing, dernier etage,
grande terrasse, via sur bois,
4 p. tl cft, Dains + 5. eau,
box, 760.000. Micot, 344-43-47.

LA CELLE-SAINT-CLOUD
ELVSEE 1. Appl 94 ea + toggia. Séj. en L, 3 chambres,
exposition Est-Quest. cave.
Prix 340.000. J.M.B., 776-19-79.

BOIS DE BOULOGNE artement 90 m2, tout confi immeuble grand standing, chaut., fennis, 406.000 F. SOTEGIC - 8. P. 225 02102 Bellegarde T (50) 48-22-13 CVAHEZ studio av 4 Pièces. Line. rbs Intéressant. Calme. Bro-aire gratuite. AZUR EDEN. b di Gambetta, 06-Le Cannet.

> bureaux 8º - SAINT-AIRGUSTIN A LOUER BUREAUX

CIE ASSURANCES recherche
POUR TRAVAUX D'ORDRE AU SERVICE DES SINISTRES HL 1B F Ayant bonne écritifie et faculités de calcul. Ecrire & no 7.477, 31. od uonne Nouvelle 75002 PARIS

PARIS EST
METRO PORTE-BAGNOLET
Bureaux 120 à 1.200 m2
à louer entièrement écupés
ef cloisonnés. Resfaurant.
TELEPH. 1 766-72-42

PROPRIÉTAIRE dans imm. neur 798-12-49.

PL D'ITALE
RUE DU CHEVALERET
1.000 m2 bureaux divisibles
rez de chaussée et 1er étage Grand standing RICHARD ELLIS 225-27-80

locaux commerciaux

céder directem, pas-de-port import-export centre PARIS, Téléphoner : 233-70-48. Téléphoner: 233-70-48.

ST-GRATIFN Entrepôt
400 m2
état neuf, Birra 60 m2 s/tervain
1.600 m2 (acade 36 m. 750.500 F
à débattre. Tél 989-31-74.

NEUILLY - MAILLOT
REZ-chauss. S/avenue. Tél Eigi
neuf - Propriétaire: 722-78-99.
AIX-EN-PROVENCE. Céde ravis-sante be ut if que ari, arisanat
contampor. Part. éculpõe Quart.
central XVIII e. Tr. bas joyer.
Ecr. nº 7 97.948 M. Régio-Pra
85 bls, rue Réaumur, Paris (2°). SAINT. POWIT (93)

Alisti. "All 1955 près auforonte Nord Pari. loue hangar et bureaux de 650 m2 sur terrain de 3.500 m2. Possibilité 4.500 m2. Accès GROS PORTEUR. Bail 3, 4, 9. Agence s'abstent. Scr. n° 6.433, « le Monde » Pub., 5, r. des Italiens, 7542/ Paris-9\* PARTICULIER VIND LOCAL 450 m2

DUCAL 430 MZ

Pris périohérique

Pour dépôt ou steller

(travait truyant autorisé)

2 lignes tél., monte-charge,
force 20 et 380 triph. 60 A,
Accès petits camions.

Sur place to jour et demain
de la 2 17 h. 20.

10, ros Maltire-Jacques,
ROLL COME-SUL DEMOLET.

hôtels-part the Abelia, terror and the first parties are and the first parties. The first parties are a first firs A STANDIO DE LE COMPANIO DE LA COMPA

PLACE MERCHANISME PLACE MERCHANISME BEL HOTEL PARTICIPANI 100 AC | Inch. form. MAIN MONT AND | IF AC TEMPORAL MERCHANISME RECHERCHE:

42.00

70.00

immeuble DIRECT PATAMENT OF THE PARTY OF THE PATAMENT O

aconstituctions neuves Métro MÉNILMONTANT 15. RUE ÉTIENNE-DOLET

MIN VENDEZ

#5161/781-39-43

LITTICLES IMMEDISTEMENT DU STUDIO AU 4 PIÈCES A PARTIR DE 4.000 F LE M2 STR PLACE SAMEDL DIMARCHE

Tel 336-06-61 et 238-06-62

une valeur solide: la pierre de taille les prix fermes et définités ele confort tout électrique

MARIS XXe \* PANIS AA

IES HAUTS DE PARIS 

III rue du Télégraphe
In momeuble résidentiel de 9 étages

Est quelques 2 et 3 PIECES

HISTABLES DE SUITE.

Topace is les jours de 11h à 18h sauf Mardi. IGARCHES 92 \*

misduGolf de Saint Cloud LES JARDINS DE GARCHES > 33 rue menri Régnault missimmeubles de 2 étages avec ascerneurs ispartements au total aons ou terrassas et jardins privatifs. IMRAISON IMMEDIATE. Aparement temoin sur place tous les jours

eliha 18h (sauf mardi). ST.MANDE 94 /illum du Bois de Vincennes me petite residence de 6 étages. 26 apparte balcons ou terrasses et prestations raf-Mes. Jardin intérieur. Sur place tous les jours de 11h à 18h sauf Bardiet Mercredi matin.

GECONA 171, Av. Charles de Gautle 92200 NEUILLY Tel: 747.59.50

Metro MAISONS-ALFORT-LES JULLIOTTES

LIGNE No 8 (BALARD-CRETERA) «LA CROIX DU SUD» la, 27. De-Lattre-de-Tassigny à-Courte A partir de 3.300 P in m2 DU STUDIO AU 4 PIECES LITRABLES IMMEDIATEMENT CRESIT POSSIBLE 90 %

ET LUNDI, DE 14 HEURES A IL HEURES 100PSCI 6. rue Emile-Dubois, 75016 PARTS.
Tel. 336-00-61 et 336-00-65

WYSTISSEZ ME 10URS IMMEUBLE STUDIO AU 5 PIECES MICH 4.00 F 1F m2 XVIII», orès R. CSAMPionios Studios, Z. 3 et 4 rilicas Fiabliables 2º primestro 1877. 225-73-48 BOILDONE NAT. LOCATION . 17, rice Blacking Petit immendes richtedis dans une rue zeine, près de la Seine, le parc et le dunt de Seine Rest FRETS SPECIAL'X P.J.C. STARD IMMOBILIER MULESHERBES, Paris-8 90.7.6-13 SUNDIAU VENDREDI ALINDIAU VENDREDI ALINDIAU VENDREDI ALINDIAU VENDRESI SUNDIAU VENDRESI SUNDRESI SUNDIAU VENDRESI SUNDRESI SUNDIAU VENDRESI SUNDRESI SUNDRESI SUNDRESI SUNDRESI SUNDRES

STUDIOS es 4 PERCER Mémperson de quelle oo GEFIC - AND TOTAL

METRO BUZENVAL 5, PLACE DE LA REUNION (28) LIVRABLES DIMEDIATEMENT A PARTIR DE 3.600 F LE M2

SUR PLACE MERCREDI, VENDREDI.

on Tel.: 336-00-61 et 336-00-62



CSACBLE: Principle Stations THE RESERVE 34,00 LADBON OU VOICE 3E 10 40<sub>.00</sub> ₹**6,0**0

appartements vente

CREATER SET OF THE SET

TOTAL OF THE PARTY 
OFF PATE STATE STA

VOTRE STUDIES PROJECTES

ric (BM)

837.43.40

ET ETTE E

FOTEGO E P E

. bureau

1 11.3

فالهاء أرزو

I STATE

20.1 121121 FEE

# +9 6

Annual Street State

21 10 m and Europe 1 - 100 Total 1 - 100

PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET OF THE PERSON WAS A STREET O

の一つ可重

3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept

; 5

or group

commercial

11 X - 27 (3)

213777777

5° - 1197 000

Lymin 

ilgion risienne

A See MAINIEVEE

Marie Marie

ME BOW OCH!

WITEMENT?

Manufill & Packet.

COMMUNICATION AND ADDRESS OF THE PARTY OF TH

FMR 1977

The second secon

Products of the second of the

**建设**注 21月:

-

Company of the American

A one in suite

de n. 104 intmobilier RE THERE AT

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Contract to NOTE

the Court Court

Placards encadrés" 2 col. et + (la ligne colonne) DEMANDES D'EMPLOI 42.00 9.00 CAPITAUX OU PROPOSITIONS COMMERC 70,00 ANNONCES CLASSEES

locaux industriels

SAO-PAULO (BRÉSIL)

4 ENTREPOTS A VENDRE

SURFACE TOTALE 5 000 m2 environ

1.03 ione 1.03 12.03 38,89 34,00 Double insertion 38,00 43,47 45,78 "Flacards encadrés 40,00 L'AGENDA DU MONDE 28,00 32,03

• • • LE MONDE — 28 janvier 1977 — Page 27

# L'immobilier

appartem. achat Part, achiele STUDIO avec ber. TRASPORMS 1: 3/1-7-47

BOCK PARIS 15-, 7- arroits, p

BOCK Clemis, Apris ites suriace
of lementhles. Paiement Compi

BOCK FEBUILADE, 51, av. de is

Both Piccont-19 T. 566-08-7 JIRGENT RECHERCHE:

1 1 7 pRote, foot cft, 16e, 8e,
rive gauche, Neullty,
MICHEL & REYL 265-90-95. **YOUS VENDEZ** 

780-54-61/781-39-43

180 F170 NEUTLLY Importante Sté pale comptant 46 pilcos - Tél. : BAG, 41-21.

OFFRES D'EMPLOI

hôtels-partic. 14. Alásia, texueuse résidence 8/9 p., 310 m2 (en 2 nivada) + pardin 20 m2 + gar. Prof. lib, peasible, Elat exceptionnel. Prix dieve. T.: DAN. 62-8, ap. 18 b. AFFAIRE UNIQUE
PLACE MIRABEAU
BEL HOTEL PARTICULIER
M2 + lardin. Relati neut MOINS 4.000 F LF m2

immeubles

locations non meublées Offre

Paris PARIS (15°), LE VALMONT 57, RUE DU THEATRE

du Studio au 5 Pces Cuis. équipée Bureau sur place tous les jours de 10 h. à 19 h., anuf dimanche. TEL. : 578-83-66.

9°. Ds imm. bon stand, esc., desc., b. 5 P. excell. étet, cxis., s. de balins, w-c., cab. toil. Tel., chbre de bne avec aau. 2,900 F + charges. \$26-33-97. A louer 20°, F 2 ds Tour \$1-Blaigs 28° 61., vue spiend. sur Parfs. Lib. av. gros mobilier. 777-0-55.

20° ST-FARGEAU, 2 P., cuis, confi, Td.: 777-237. CFrante love direct. 2 Pees cuis, s. de bains, fél., ti cft. TRO. 67-25, matin ou ap. 17 js.

Rėgion parisienne

SAINT-MANDE Face bols de VINCENNES Loue appl, dble sél, Tél: 2 chos, s. bns, w.-c., culs. erdièrem, ég. 2,400 F.C.C. Libra le 15 févr. -77. Tél. : 628-57-34

BANLIEUE SUD

ÉVRY - CORBEIL

maisons individuelles ELANCOURT (78). Part. van masson rec., 3 ch., 2 w.-c., s. d. bns, cuis. équip., ilv. dble 32 m2 chauf, centr., par., jdins, r chauf, residentiel, Px 320,000 ( T. 373-28-43, b. b. Agce s'abster

pavillons BOURG-LA-REINE. CALME. east pay. ric., 1= et. : séjour cthres, cuis. équipée, gd ch -ch, aménasi, yar., agrési Jardin, 440.000 F. 660-44-66. COURSEVOIE LA DEFENSE
PAV. S3-601 meutière : Calme
5 P., brs. chff. canff. Garage.
380,000 P., avec .76,000. Voir
samedi et disnanche 14 à 18 h. :
12, vilin Ghis, és r. E-Caron.
781-37-36, poste 22 · M. MARC.

Corse prot. port Campolaro voltarrains à bâtir. Ecr. Docteur CHARGOIS. 72, rue Condorcet. 19016 MARSEILLE. A vendre 2.600 m2 verdure et fraicheur dans Aix-en-Provence. (torse). Ecr. no 248, c le Monde a Pub., 5, r. des (tallens, 7542/ Paris-). CROISSY-SUR-SEINE
TERRAIN 669 M2, enthrame
viabilist, 390.000 F T.T.C.
AGENCE 400 IN TERRASSE
LE VESINET - 974-05-96

vent en CORSE, TERR TIR, Vue sur mer, Prix e. T. ; 726-40-25, ep. 14 s.

95 HERBLAY Z.I. magnifique terrain entièrement équipé, 2 facades, 23,000 m2 av., permis 11,000 m2 d'entrepèts. SUFIF : 723-43-06.

SOMMIÈRES (GARD) 20 mm. mer, parcelles viebilisées entre 5.000 et 10.000 m² boisé, rivière. de 17 è 23 F la m². Agence MEDIEVALE 30250 Sommières. T. (66) 80-04-72 YOUNE Vends terrain

RM SA/1 : 200 km Parts RN ?
PERMETTE Indép. cours rest.
grus œuvre en état, 3 p. pout.
appar., Cheminde, cave, grange,
sau, terrain 2.50 m2, Libre à
la vente. PRIX : 95.00 F;
RAF 97/1 : 180 km Parts, rég.
boise, valionoé, M A I S O N de
CAMPAGNE habitab. suite, eau,
élect., 4 p. poutres, apparentes,
cheminés, grange, cave, tolture
et gros cuvre en bon état.
Terrain cos PRIX : 185.00 F.
T. : SS-76-15, jusqu'à 22 heures.
FORT OTHE. Fermette rest.
equerre, entr., veste
sél., gde cheminée rust., 3 ch.,
grange écurle: 3.000 m2 terr.
185.00, av. 37.00. AVIS, 2 r.
de-Gaulte Sens. (16-66) 65-99-08.

YONNE, cader forté e\*OTHE
Belle FEMÉTIE habitable manger cuis. 4 chbre chbres serv. 2 s. barns l tiche, environment excep-lionnel. Calme. Parc 1.400 mt. Px 1.050,000 F. J.M.B. 970-79-79. A la limite de MARLY-LE-ROI blen implantée dans un grand jardin, villa de plain-oled, parfait dt. Très ioli intérieur. Gd Sélour, 2 chima if confort, Px. 680.000. RHODES, 759-13-28. ST-CLOUD. Pate caractère rénovée, 200 m<sup>o</sup> habitables. 1.500 M2 DE TERRAIN. Partie col., partie viager. J.M.B. 979-79-79. YOUNE, Capir fork o'OTHE Belle FRAMILE de suite gd sel, pour, cheminée, cuis. amén., 3 ch., 5 bms. wc. chauf. cart., paiouses et bots 3.000 m2. PRIX JUSTIFIE 245.000 F. CABINET BOUVRET 27, av. de Gambetta, Jaigny Tél. 2 (86) 62-19-44 RUEIL GARE VILLA

BOURGEOISE, castenaire S/700 m2 terr. env. · PRIX JUSTIFIE · EXCLUSIVITE 900 GARE RUEIL · 967-03-JF VENUT Jardin 600 m2
DS JARDIN CLOS DE MURS
Belle makon 1880
ENTIEREMENT RESTAUREE
Surface habit. 150 m2, got iving,
5 chibre. 2 sa\* baine, got sa-soi,

CROISSY-SUR-SEINE TEI : 389-61-00 à partir 19 h. 45.

Calme, 500 to commerces, écoles CONSTR. de 4 VILLAS ILE-DEFRANCE INDIVIDUEL; Récept. 25 mg. 4 ch., bas, dches, it cit. 6 mg. Jardins 870 à 1,000 mg env. 450,000 F TIES TAXES COMP. FERMES ET DEFINITIFS LIVRAISON FIN 1977

AGENCE DE LA TERRASSE LE VESINET - 576-05-90

châteaux REGION 22 km PARIS Ravissant castel - Sétour + bur. 5 chbres, bains, superbe parc 9,000 m2, mais, gardies, 3 gar. 1,300,000 F. — 99-31-74, villégiatures CHAMONIX. Appt neut meublé 6 p., quinz. Páques, 1.200 F neis. Ecrire WAARGRAVEN, 52. bd Lederc, 92 NEUILLY.

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR une valeur solide: la pierre de taille des prix fermes et définitifs\*

constructions neuves

Métro MÉNILMONTANT

15, RUE ETIENNE-DOLET

LIVRABLES IMMEDIATEMENT

DU STUDIO AU 4 PIÈCES

A PARTIR DE 4.000 F LE M2

SUR PLACE SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI ET MARDI, DE 14 H. A 18 H.

GROUPSCI 6, rue Emile-Dubois, 75014 PARIS
Tél. 336-06-61 et 336-00-62

PARIS XXe \*

• GARCHES 92 \* GARCHES 92 \*

près du Golf de Saint Cloud

LES JARDINS DE GARCHES »

29-33 rue Henri Régnault
3 petits immeubles de 2 étages avec ascenseurs
26 appartements au total
Reste à vendre 2 et 3 PIECES
Balcons ou terrasses et jardins privatifs
LIVRAISON IMMEDIATE.
Appartement témoin sur place tous les jours
de 11h à 18h (sauf mardi).

**OST. MANDE 94** a 200 m du Bois de Vincennes Avec balcons ou terrasses et prestations raf-finées. Jardin intérieur. Sur place tous les jours de 11h à 18h sauf Mardi et Mercredi matin.

**GECOM** 171. Av. Charles de Gaulle 92200 NEUILLY Tél: 747.59.50

LES JUILLIOTTES LIGNE Nº 8 (BALARD-CRETEIL)

129, av. De-Lattre-de-Tassigny à CRETEIL A partir de 3.300 F le m2 DU STUDIO AU 4 PIÈCES LIVRABLES IMMEDIATEMENT CRÉDIT POSSIBLE 90 %

GROUPSCI 6, rue Emile-Dubois, 75014 PARIS.
Tét. 236-00-61 et 338-00-62

CHIPE TOURS IMMEUBLE NEUF DU STUDIO AU 5 PIÈCES MOYEN 4.400 F LE m2

GARANT. LOCATION PRETS SPECIAUX P.I.C. CAUTARD IMMOBILIER 292-28-13
DU LUNDI AU VENDREDI
Mêtro CHATEAU-VINCENNES
Studias, 2 et 3 pièces
Habitables les trimestre 1977.
225-92-69

5.500 F LE M2 Appt ternoin, s/place, is les irs (sauf lundi), de 14 h. à 19 h. samedi et dim., de 10 h. à 19 h. ou GEFIC - ALM. 75-78

65, PLACE DE LA RÉUNION (20°) A PARTIR DE 3,600 F LE M2 SUR PLACE MERCREDI, VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE, de 14 h. à 18 h.

01 6ROUPSCI 5, THE Emile-Dubols - 75014 PARIS. Tél.: 336-00-61 et 336-00-62.

et le confort tout électrique

PARIS XX \*

« LES HAUTS DE PARIS »

9-11 rue du Télégraphe
Bel immeuble résidentiel de 9 étages.
Reste quelques 2 et 3 PIECES.
HABITABLES DE SUITE.
Sur place ts les jours de 11h à 18h sauf Mardi.

20-22 rue Jeanne d'Arc Une petite résidence de 6 étages, 26 apparte-ments au total . STUDIO AU 5 PIECES.

Métro MAISONS-ALFORT-

« LA CROIX DU SUD »

SUR PLACE SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI, DE 14 HEURES À 18 HEURES

XVIII-, près R. CHAMPIONNE Studios, 2, 3 et 4 pièces Habitables 2- trimestre 1977, 225-93-69 BOULOGNE 17, rue Béranger

Petit immeuble résidentiel dens une rue caine, près de la Seine, le parc et le pont de Saint-Cloud STUDIOS et 4 PIECES Aménagement de qualité FERME ET DEFINITIF

METRO BUZENVAL

Charges. J.M.B. 978-73-79.

Part. loue à prof. libérale, pay.

à usage professionn. Banilleue
Sud sans lost. Tél. : 687-08-11.

ORSAY 29 DENFERT Dans
Surf. ap. Bit ng. 1729 F
ch. camp. Visite « Le Chevalier d'Orsay », 99, rea de Paris.
Samedi, de 10 à 16 h. Lundi, merct., 14-17 h., ou ALM. 13-72. Boutiques 15. VILLAGE SUISSE ball a ceder, boutiques i

viagers

propriétés

NORMANDIE. Région Carertan ferme. 20 ba., loude ball 9 ans fini en 80, 25.000 F cpt.+3.170 de rents. LODEL : 704-09-79. Rech. visger occupé ou fibre F. (RII7 8, rue La Boéde 264-19-00 Rente Indonée, toutas garantles. Estimation gratuite, discrète. TUILERIES Imm. XVIII° Appt 41 M2 cit, beaucopp de charme 25.000 + 1.600 F 1 the 77 ans. Occupé 264-32-35 FONCIAL fonds de commerce Vds en S.A.R.L., fr. belle affain de FLEURS emplacement le grâre. Gde surface, ch. froide, cave Très beau 2 P.ces au-dessus Tél. pour R.-Vs. : 260-62-76.

Vds proces maladie, fonds, tr. belle affaire, Nitts-club-Restaur. Entre Tarbes-Bagnères-Bisorre R.N. 135, 65200 Montgelliard. propriétés

A louer
dans résidence grand standin
APPARTEMENTS NEUFS
— STUDETTES dep. 650 F+ci
— 1 PIECES dep. 650 F+ci
— 4 PIECES dep. 1000 F+ci
— 5 P. deplex dep. 1.000 F+ci
Visite sur place de 9 h. 30
12 h. et 1h.-18 h. (même dim., Sauf mard) et merc., s'adress
TERRASSES DU COUDRAY
AV. CHARLES DE GAULLE
91-COUDRAY MONTCEAUX.
Tél.: 479-52-79/96-18-81.
LIAISON S.N.C.F. et aut. A 6. 120 km PARIS SUD locations non meublées

Régiot parisienne

Demande

Pr Société Européenne, ch. villas, pavillons pr CADRES Durée 7 à 6 ans. 253-57-02. locations

meublées

Offre

Paris

locations meublées Demande

Paris INTERNATIONAL HOUSE L. studios, appts., villas, po dres átransers ou diplomate arantie par société ou bandu Durée 1 à 3 ans. 531-22-66,

Immobilier (information) LOCATIONS SANS AGENCE OFFICE DES LOCATAIRES 8, r. La Michodière Mº Opèra leuls trais 360 F. T. ; 742-78-43 appartements

occupés. SQUARE MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-GARDETTE Maurice-MAURICE-GARDETTE MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURICE-MAURI OCCUPES
APPTS de 2 P., cuis., w.c.,
possibilité salle d'eau 1 PIECE, CUISINE

t STUDIO A RENOVER Surface de l'ensemble 220 m2 PRIX TOTAL : 250,000 F Renseignements et visites : 733-98-57 ou 227-91-45 735-98-57 on 227-91-45

5 145.000 F. 5º Val-da-Grâce,
5, r. Flatters, 3 p., bon imm.
16 145.000 F. 5º Val-da-Grâce,
16 145.000 F. 14

Dans un part de 4.800 m2, tien dessine et ombrege MAGNIFIQUE DEMEURE DE PREREE DE TAULE, DE MARREE ET DE FER FORGE, comprenant : 1 réception 90 m2, belle cuisine agencée, 2 grandes chambres, bains, w.-c., pendarie, office, buanderie, ESCALIER DE CHENE ET FER FORGE POUR STAGE : 3 chbres, bains, tollettes, pendaries, grand grenler aménageable, cave, chauffage fuel. S'adresser : HUAU - 18 (86) 65-14-56. Cause familie vds rég. Ouest, 60 km Est Paris, autor. 2 h. de Paris, Maison repes, 60 lifs. Convent. Ecr. Havas LE MANS 877, qui transm. JOLIE DEMEURE resti LE MANS 697, qui transm.

Ceuse départ, vends
belle propriété en part, état
sur 2,000 m, séour, cals., 4 ch.,
s. de balls, wc., aieller, confort,
gar., ch., central, Px. 20,000 F.
Assence de la Bassie, Broy/Seine
401-12-33 et 401-16-36.

ST-MAUR (94) bord Marne, 5-6 P.

ST-MAUR (94) bord Marne, 5-6 P.

Tel., 16 (32) S-19-19 

Rég. SEMLIS-ERMENONVILLE
VIllage résid. Maison standing
part, 881. Grand confort, hail
sélour 80 m², 1 ch. + ceb. toil.,
2 wc. étage 3 ch., s. de baias,
lins. cave, ser., petite maison
amia, Jardin clos de murs.
690.000 F. Tél. 2 257-80-36 (H.B.)
ou (15-4) 454-20-55.

Prov. Safre, 180 km Parts.

es (15-4) 454-20-95.

Prox. Saine, 180 km Paris.
Belle prox. édifiée de un parc
de 2 ha avec pièce d'eau compr.
hail entrée, sélour, gd salon
evec chem., cuis. av. mezzanine
saile de bains.
Au le étage : 3 ch., 2 s. bains
ch. de bonne, serre, ch. G., Sar.,
cave, dépendances. 620,000 F.
Agence de la Bassie. Broy/Saine
401-15-33 et 401-16-35. CHENNEVIERES-SUR-MARNE Centre Maison poale, 6 P. Cft., Balvédère + mais gerdien, 4 P. cft., le tout s/ss-sol. Construct. pierra. Ravalement a privot. 1,700 ms terr. 700.000. 563-49-78.

CALVADOS

A vare, libre, rég. Lisieux, maison d'hab. décend, boxesterrain 2.50 ha. Mª Moussay
Tél.: (16-31) 20-04-11. GISODS (près). Jolie MAISON
Parfait état
Hall, gd sel., cuis., 3 ch. bains,
se-sol, chauft, fuel, (ard. clos.
plantations 1.00 mž. Pz. 295.000.
Cabinet BLONDEAU Pz. 295.000.
2, ig Cappeville, à GISORS
Tel.: 629 (16-32-30-91-11)

2, fg Cappeville, & GISORS
T61: 520 (1-12-2-0-71-11)

10 km RAMBOUILLET Densemble malson caractère. Sur 1-20 m2 terr. Gd saion, sél, cheminée, 3 vestes chir, belle criss, bas, s. d'eau, 2 w-c., chr., tél, cave. 445.000 F Credit possible AVIII.

14, r. Raymond-Poincaré, AVIII.

14, r. Raymond-Poincaré, AVIII.

15 partis sél, coin, tél., cave. 30 mais rarale 3 p. cour jardinet, eau, felocricité, tout à l'égodin. accès pailer desservant 4 chirres, mob. av. cab. toil. saion soi marbre get cula. 40, coin-rapas, escal. acp, fer forgé donn. accès pailer desservant 4 chirres, mob. av. cab. toil. saion soi marbre get cula. 40, coin-rapas, escal. acp, fer forgé donn. accès pailer desservant 4 chirres, mob. av. cab. toil. saion soi marbre get cula. 40, coin-rapas, escal. acp, fer forgé donn. accès pailer desservant 4 chirres, mob. av. cab. toil. saion soi marbre get cula. 40, coin-rapas, escal. acp, fer forgé donn. accès pailer desservant 4 chirres, mob. av. cab. toil. saion soi marbre get coin. 40, coin-rapas, escal. acp. fer forgé donn. accès pailer desservant 4 chirres, mob. av. cab. toil. saion soi marbre get coin. 40, coin-rapas, escal. acp. fer forgé donn. accès pailer desservant 4 chirres, mob. av. cab. toil. saion soi marbre get coin. 40, coin-rapas, escal. acp. fer forgé donn. accès pailer desservant 4 chirres, mob. av. cab. toil. saion soi marbre get coin. 40, coin-rapas, escal. acp. fer forgé donn. accès pailer des coin-rapas, escal. acp. fer forgé donn. accès pailer des coin-rapas, escal. acp. fer forgé donn. accès pailer des coin-rapas, escal. acp. fer forgé donn. accès pailer des coin-rapas, escal. acp. fer forgé donn. accès pailer des coin-rapas, escal. acp. fer forgé donn. accès pailer des coin-rapas, escal. acp. fer forgé donn. accès pailer des coin-rapas, escal. acp. fer forgé donn. accès pailer des coin-rapas, escal. acp. fer forgé donn. accès pailer des coin-rapas, escal. acp. fer forgé donn. accès pailer des coin-rapas, escal. acp. fer forgé donn. accès pailer des coin-rapas, escal. acp. fer forgé don PROVENCE SUD LUBERON ANCIEN, RESTAURE
ANCIEN, RESTAURE
It Corit, 200 ml habitab,
+ dépend, + 1 ne -bx ombrages.
Blee exposé - VOE
Ag. Catier, 84-Lauris, Tél 46.

ENAINAM INVIDUM SITE EXCEPTIONNEL
ENVIRONNEMENT TRES JOLI
CHARM. DEMEURE CAMPAG.
6 poes + cilisne, s. de bains.
12.000 m2 ravissant parc
Randez-vous Chantaco
Tél.: 478-33-83 et 478-33-24

MAISON HORMANDE Colombages, restaurée. 2 ch. éj. cuis. 5 de bains, garag voltures. Cave voltée XIII s errain 1.500 m2. Px 100,000 i crádit propriétaire 270,000 F 15 (37) 64-08-39/16 (32) 36-44

SAINT-AYGULS BAIE DE ST-RAPHAEL Vue impren. mer. P. à P. prop parc arboré 1.200 m2, maisor provenç 2 niv. é p. 2 bs. 2 cuis. Ch. cai maz. Pacli. (93) 35.89-95

campagne

ILE DE RE
A vendre, vas impresable mer
mais de pays, sél, cuis, 3 ch
dont 1 petits, sal, d'esu, «/c,
petit parc boisé, Cab. Immob
HURTAUD La Noue Ste-Marie
Tél.: 09-83-81

**OFFICIERS** MINISTÉRIELS

Vente par adj. amisble en l'Et. de M'= LACOMRE et AUBRY, not. sec., 31, rue Saint-Ambroise, 77,000 Melun tél. 439-21-22, le 14 février 77, 14 h. 30 MAISON RURALE MONTCOURT-FROMONVILLE (77) AU BORD DU CANAL DU LOING 2 p., cuis., celler, cava, grenier, Jard. 300 m2 env. M. à pz 85.080 F. Consign. pr ench. 20,000 P. Pr ts rens. s'ad. Et.

Vente sur saisle immobilière au Palais de Justice à EVRY, rue des Magières, le mardi 8 février 1977, à 14 heures UN TERRAIN

situé à MILLY-LA-FORÊT (91)

5, rue du Stade
d'une contanance de 961 m2
MISE A PRIX : 16.008 FRANCS
Renseignements M= TRUXILLO et
AKOUN, avocats associés, 51, rus
Championis à CORREIL-ESSONNES,
tél. 495-30-25 et 495-14-18.

ET **VENTES** PAR ADJUDICATION

Vante sur saisie immobilière au Palais de Justice à EVRY, rue des Mazières, le mardi 15 février 1977, à 14 heures UN PAVILLON

ية منه ATHIS-MONS (Essonne) 10, rue de la Mutualité

Miss a PRIX : 40.000 FRANCS Consignation prealable indispensable pour enchérir « Renseignements à the AROUN et TRUXILLO, avocats associés, 51, rue Champlouis à Corbsil-Resonnes, tél. 498-30-26 et 496-14-18.

Vente an Palais de Justice à Paris, la jeudi 10 février 1977. à 14 heures UN IMMEUBLE sis à VANVES (Hauts-de-Seine) 19, RUE ARISTIDE-BRIAND

Contenance superficielle 22 a. 33 ca. MISE A PRIX: 1.200.000 FRANCS
S'adramer à Mº Marcel BRAZIER, avocat, 178, boulevard Haussmann à
Paris (8°); Mº SAGETTE, syndic à Paris, 5, rue de Savois; et à tous avoc
postul, près les Trib Grande Inst. de Paris, Bobigny, Nanterre et Créteil

Vente an Palais de Justice à Paris, le lundi 21 février 1977, à 14 heures EN QUATRE A PARIS (16°) 20, RUE LAURISTON 4 EMPLACEMENTS DE VOITURES

Le le rende-chauss., entré-sol et les le, N. 4° au rez-de-chauss., sous-sol MISE A PRIX 20,000 F choque lot - Total des mises à prix 80,000 F S'adr. M° E. GARNIER, synd., 3. r. Furstenberg; M° CHEVROT, avocat, l'aris.

Vente après surench, du 1/10 au Palais Justice Paris, jeudi 10 février 77, 14 h. PROPRIÉTÉ A NANTERRE (92) 32 à 40, avenue Georges-Clemenceau et 2 à 8, rue des Suisses MISE A PRIX : 121.000 FRANCS

Ariesser pour renseignements

Sairesser pour renseignements

M° CERVESI, avecat, 166, boulevard Houssmann à PARIS (8°);

M° REGNIER, avecat à Paris, 15, r. de Surène; M° CHEVROT, avecat à Paris,

S. f. Tronchet; bous avecats près les Tribun. de Paris, Bobigny, Nanterre et
Crétell; M. COGE, admin. imm. Nanterre (82), 154, av. Georges-Clamenceau;

M° FIXOIS, n., Louvres (Val-d'Oise); M° HAMONIC, n., Montacher (Yonne).

Vente au Palais de Justice à NANTERRE, mercredi 16 février 1977, à 14 h EN UN SEUL LOT UNE PROPRIÉTÉ à NEUILLY-S.-SEINE (92)

62 bis, avenue Charles-de-Gaulle et petit jardin derrière - CONTENANCE TOTALE de 226 m2 Mise à prix : 500.000 F

S'adresser S.C.P., J. SEGRESTAN et G. LE FOYER-COLLIGNON, avocats à la Cour, 21, bonièvard de Straebourg à PARIS (10°), tél. 770-31-21; et sur place pour visiter.

Vente au Palais de Justice à Paris, le jeudi 19 février 1977, à 14 heures EN 23 LOTS 5 APPARTEM. de 2 PIÈCES PRINCIPALES ... 2" STUDIOS et 18 CAVES - DANS IMMEUBLE 10 et 12, rue de TERRE-NEUVE, PARIS (20°)

st ise parties communes correspondantes

MIST 2 Div 1 12 100, 15.000 F - 2 10t, 7.000 F - 2 10t, 15.000 F

MIST 3 PRIM 4 10t, 15.000 F - 5 10t, 15.000 F

P. lot, 7.000 F - 8 20 25 10ta (caves), 300 F chacum. - S'adresser à la

S.C.F. d'avocats J. EKGRESTAN et Q. LR FOYER-COLLIGNON, svocats

A is Cour, 21, boulevard de Stresbourg à PARIS (10)-3, 42, 700-31-21;

la Sté Dominique WARGNY, Yves DOEROWOLSKI et Jacques LELONG,
-ootaires associés. 16, avenus Henri-Barbuges à COLOMBES (Hauts-de-

## D'UNE REGION A L'AUTRE

Mais les ravages du béton sur la Côte d'Azur et la destruction progressive des fonds sous-marins expliquent l'ampleur de la pro-testation à Menton, où l'on avait

d'autre part entendu parler d'avis

défavorable du préfet. Près de quatre milie signatures

défavorable du pretet.

Près de quatre milie signatures recueillies en une semaine, deux salles combles le même jour, les résultats de l'enquête publique, la prise de position hostile du Syndicat des hôtellers lui-même, n'ont pas seulement condamné ce projet particulier. Menton connaît aujourd'hui la manifestation la plus vigoureuse d'un état d'esprit qui, de plus en plus, gagne du terrain. Dans les milieux mêmes du tourisme, on parle de saturation. A n'être plus que béton, dortoirs à bateaux, plages alvéolaires, eau polluée, la poule aux œufs d'or va se tuer elle-même. Ce « malheureux trop beau pays », déjà vacillant sous la ruée démographique, voudrait bien vivre aussi d'autre chose que d'un tourisme qui, à la longue, l'étouffe. Mais vers quoi se tourner? A Menton, par exemple, quelles cultures sont possibles sur ces pentes abruptes? Quelles industries (non polluantes) arcepteralent de s'installer sur ces terrains exigus et montibitifs, en bout de ligne?

s'installer sur ces terrains exigus et prohibitifs, en bout de ligne? Il y a six mille gosses dans les écoles mentonaises. Que feront-

M. CHAMANT RÉÉLU PRÉSIDENT

DU CONSEIL RÉGIONAL

● M. Charles Baut, secrétaire

national du Mouvement des dé-mocrates sociaux, a été réélu le mercredi matin 26 janvier, prési-dent du conseil régional de Picar-den. Maire de Villers-Cotterêts dans l'Aisne, depuis 1955. M. Baur

cédera, l'an prochain, son siège à un représentant de la Somme. Les

Bourgogne

**Picardie** 

JEAN RAMBAUD.

### Provence-Alpes-Côte-d'Azur

#### M. Francis Palmero renonce au projet de création d'un nouveau port à Menton

- De notre envoyé spécial

Menton. - L'aménagement de la baie ouest de Menton n'aura pas lieu. - Cette petite phrase est-elle le premier coup d'arrêt à une politique mille sois dénoucée? Annonce-t-elle le commencement de la fin du « massacre de la Côte d'Azur » et, en général, du « martyre du littoral français » ?

A l'envoyé du *Monde*, qui réca-pitulait à son intention les griefs des diverses associations opposées des diverses associations opposées au projet d'aménagement (le Monde du 12 décembre 1976). M. Francis Palmero, sénateur, maire de Menton, répondait tout d'abord par une réfutation point par point des contestations. Au hout de quoi, en conclusion parfaitement imprévisible, le sénateur maire déclarait : « Cela dit, puisqu'on en veut pas, l'aménagement n'aura pas lieu. » Point final. Rideau tiré sans autre forme sur des années d'études, de plans, de contre-plans réalisées au niveau de la direction de l'équipement des différents ministères, d'instituts spécialisés, et nécessairement sur les quelques millions (lourds) engagés. Fin d'un projet qui comportait pour l'essentiel la création d'un nouveau port de plaisance (cinq cents postes), d'un terre-(cinq cents postes), d'un terre-plein (avec piscine et casino), de dignes, d'épis et de plages alvéo-laires... Dans la dernière version laires... Dans la dernière version acceptée par le ministère, le financement se situait aux alentours de 70 millions, et les associations de défense, en présence d'un adversaire de cette taille, n'espéraient pas une si totale victore.

«Amère victoire, rétorque le sénateur-maire. En abandonnant, je vais faire la démonstration par l'absurde de la nécessité de cette

réalisation :

» — Sans protection, la plage ouest sera détruite par la mer ;

» — La pollution apportée par les torrents n'étant pas éloignée, la baignade sera nécessairement interdite l'été prochain ;

» — La voie littorale qui devait être élargie en promenade sera emportée par la mer ;

» — La demande de cinq cents postes nouveaux pour la plaisance

postes nouveaux pour la plaisance ne sera pas satisfaite. Menton y perdra activité, emplois et reve-nus... Notre voisin italien, San-Remo, en passe de réaliser un projet analogue, sera irop heureux de récolter alors ce que nous né-

gligeons. »

C'est dire que les associations de défense — et notamment les écologistes — n'ont nullement convaincu le maire de Menton de convaincu le maire de Menton de renverser la vapeur en écartant de façon exemplaire pour l'ensemble de la côte le « projet polluant ». Les positions respectives demeurent, deux mondes s'opposent et, même dans les discussions techniques relatives à la pollution, chacun présente ses analyses et ses photos sousmarines parfaitement contradictoires.

Il reste que les associations l'ont empoèté non pas sur un pour la première fois, sur l'une de ces « restruc-turations » de la côte qu'elles dénoncent en permanence. Certes
Menton, cernée par ses montagnes, préservée en « microsituation dans son micro-climat »,
garde un visage famílier qui la
met aux antipodes du délire de
« Monaco - La Défense-sur-Mer ».

## Nord-Pas-de-Calais

#### Les élus veulent continuer à dialoguer avec l'État

De notre correspondant

Lille. — Le budget de 1977 du conseil régional du Nord-Pasde-Calais, en augmentation de 40 % sur celui de 1976, reste néanmoins relativement modeste. Il s'élève à 129 millions de francs (dont 117 pour les investissements) avec un recours à l'emprunt limité à 25 millions. La charge fiscale par habitant

Le budget, approuvé à l'unani-aussi des groupes R.P.R., cen-trèsident, M. Pierre Mauroy constate un léger tassement en mité par le conseil, a souligné son président, M. Pierre Mauroy (P.S.), prévoit une « réserve de négociations qui permettra à la région de reprendre clairement le

TEtut ».

On a donc eu l'impression pendant les deux journées de réunion, les 24 et 25 janvier, à la préfecture du Nord, que l'on se trouvait dans une période d'attente. On le vit bien lorsque furent analysés les investissements de l'Etat prévus dans les deux départements pour l'année 1977. Ces investissements sont jugés nettement insuffisants, et on n'imagine guère qu'il ne puisse y avoir une « railonge ». La région a donc constitué une sorte de y avoir une « railonge ». La région a donc constitué une sorte de e trésor », qui doit lui permettre de répondre positivement aux décisions favorables qui pour-raient être prises à Paris. Une « caisse » non négligeable avec 10 millions bloqués au Fonds d'investissement et d'aménage-ment régional (FIAR), 20 millions d'excédent de recettes sur l'exer-cice 1976, une capacité d'emprunts préservée et même, le cas échéant, la possibilité d'aller au-delà de 26 francs par habitant.

la possibilité d'aller au-neus ue 26 francs par habitant. M. André Chadeau, préfet de région, a dû faire front aux critiques venues non seulement des formations de la gauche mais

francs constants des investisse-ments d'une année à l'autre, en région de reprendre clairement le raison de la conjoncture et de d'allogue institutionnel avec l'application du plan Barre, M. Jacques Piette (P.S.), rapportendant les deux journées de réuconstants par rapport à 1976, constants par rapport à 1976, constatation qui n'est pas contestée et qui fut d'ailleurs également relevée quelques jours auparavant par le comité économique et social. Sur certains chapitres, la contra 
social. Sur certains chapitres, la santé par exemple, qui est l'un des points noirs de la région, une régression très sensible semble inacceptable.

M. Chadeau a eu beau mettre en relief les mesures du râcent comité interministériel d'aménagement du territoire (le Monde du 23 novembre), ou encore une décision récente sur des programmes d'action prioritaires, il a trouvé une assemblée unanime pour déplorer « une réducil a trouvé une assemblée una-nime pour déplorer « une réduc-tion de crédits qui aggravera la situation économique déjà très délicate de la région ». Mais ce constat étant fait on se sépara néanmoins sur la résolution finale. Les groupes socialiste et commu-niste, majoritaires, approuvérent un texte condamnant la politique du gouvernement, le le plan Barre.

GEORGES SUEUR.

#### A PROPOS DE...-

#### LA MODERNISATION DU MÉTRO

#### Rodin sur les quais

Le métro marque le pas : l'autobus continue de progresser : tel est le bilan de la R.A.T.P. en 1976. L'année qui commence devrait être marquée, au mois de décembre, par l'ouverture de bout en bout — Saint-Germain, en-Laye - Boissy-Saint-Léger — du réseau express régio-nal (R.E.R.) et par un effort particulier pour l'animation

La R.A.T.P. prévoit d'autres Inaugurations en 1977 : le prolongement de la ligne de Sceaux (Saint-Rémy-lès-Chevreuse - Gare du Luxembourg) Jusqu'au Châtelet et le raccordement au mêtro express est-ouest de la ligne de Marne-la-Vallée : Fonten sous - Bois - Noisy - ie - Grand. Grâce à la mise en place de ces nouvelles infrastructures, le réseau régional - 92 kilomètres et cinquante-sept stations -nication entre Paris et sa ban-

La modernisation du parc d'autobus -- trois mille sept cent quatre-vingt-trois véhicules --est achevée. Deux cents autobus confort - ont été mis en service, notamment sur les lignes-pliotes. Dix autobus à plateforme artière ouverte desservent la ligne 20 (Gare Saint-Lazere -Gare de Lyon); à partir du prin-temps, la R.A.T.P. en recevra

Une ombre à ce tableau : la vitesse commerciale des bus n'e pas réellement augmenté, et mètres de couloirs réservés supplémentaires, créés dans les

subventions d'équipement

départements de la petite couronne, qui amélioreront la situa-

La R.A.T.P. continuera, en 1977, l'effort d'enimation et d'intormation du réseau métropolitain. Des reproductions des œuvres du sculpteur Rodin devraient, des 1977, être exposées sur les quais de la atation Varenne. A la station Gobelins. les usagers du métro pourront admirer des productions de la célèbre Manufacture. Enlin, des diapositives informant les Parlsiens sur les activités du Centre Georges-Pompidou -seront pré-sentées, à partir du 31 janvier, sur les quais de la station Concorde. Un festival musical devrais

couloirs du métro au cours des mois à venir ; la R.A.T.P. étudie la mise en place d'un sistut pou - ses > musiciens - tolérés dans son labyrinthe souterrain Les vitrines mobiles groupant des productions artisanales et culturelles circuleront d'une sis-tion à l'autre. En outre, trois dules seront installées dans les

LES RESPONSABLES

ÉCONOMIQUES PROPOSENT

A LA PÉCHE

(De notre correspondant.)

(De notre correspondant.)

Rennes. — A quelques jours de la visite du président de la République, la Bretagne vit toujous à l'heure du désenclavement. Ce fut le thème central des débats du comité économique et sociaireuni mercredi 26 janvier sous la présidence de M. Claude Champand. De l'avis de ce dernier, le désenclavement du « promontoire armoricain » est une condition préalable à la solution de toutes les autres difficultés qui se posent à cette région. Pour compléter la ceinture d'un plan routier breton en cours de realisation par l'Etat, un programme routier

l'Etat, un programme routier régional a été mis en œuvre en 1974. Il doit faciliter les liaisons

1974. Il doit faciliter les nasons entre les parties nord et sud de la presqu'ile. Le C.E.S. regrette cependant un retard d'exècution qui n'a pas permis d'utiliser tous les crédits mis à la disposition des départements.

Le désenciavement s'applique les condes partitions L'éste.

Le désenciavement s'applique aussi à la façade maritime. L'évolution du droit de la mer et l'extension à deux cents milles des zones réservées pourront avoir d'importantes répercussions sur la pêche. La Bretagne représente dans cette branche 43 % en valeur de la production nationale, et seize mille emplois directs sont concernés. Le C.R.S. de Bretagne propose deux types d'action spécifique. Une subvention pouvant atteindre 410 000 francs permettrait le financement d'un avion à long rayon d'action, chargé de la prospection du thon tropical audelà de la limite des deux cents milles des pays africains. La flot-

ceia de la limite des deux cents milles des pays africains. La flottille de péche au thon tropical 
immatriculée à Concarneau est la 
seule à pouvoir rivaliser avec celle 
des Etats-Unis et du Japon. Le 
Comité et social juge également 
utile d'affecter 250 000 francs à 
l'équipment d'estis-

l'équipement d'un navire d'assis-tance à la flottille de pêche su

thon.

M. Olivier Philip, préfet de la région, a regretté toutefois l'incapacité des professionnels de la pèche à s'entendre sur la définition de la ligne directrice de leurs activités. Un projet de concertation de la la régional n'a 355

tion sur le plan régional n'a pas encore abouti.

Autre sujet d'inquiétude : l'in-dustriellsation qui marque le pas. La crise fait durement sentir ses effets. Bien des responsables cons-

tatent une certaine démobilisa-tion. Ainsi, M. Henri Ducasson,

ancien président de la chambre régionale de commerce et d'indus-

régionale de commerce et d'industrie, a souligné que la Brétagné souffre d'avoir trop confié sou destin à des organismes d'intervention, tels que l'association Ouest-Atlantique (filiale de la DATAR), celle-ci ne pouvant jouer sur la « promotion interne » des entreprises régionales. Or, cett epromotion interne intervient pour 8) % des emplois créés. Enfin, un schéma d'aménagement du littoral breton et des lies a été soumis à l'examen des représentants régionaux. Cetté étude approfondie, sans doute la

étude approfondie, sans doute la

première du genre, vise à préser-

ver la qualité de la vie du litto-rai tout en prenant en compte le développement économique, la

développement économique, la promotion de l'agriculture et le

DANIEL MORNET.

**Bretagne** 

pendicte de la balance com-cel a été de 1 323 millions less - après correction des miss saisonnières — contre saillons en novembre et d'ellions chiffre le plus de 1978 en octobre. Ce six corporable à celui enre-sis pullet, est du à une se sa sauces à 26 033 mil-i de lancs, alors que les

PREMIE

sie de la première page. side de primière page,

side de prix et dans une

side de prix du commerce

de les products la position

de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 production

side de 150 producti

seder borement.

Seder borement.

Seder borement.

Seder borement.

Seder some some de a cercle

state une some de a cercle

state les importations con
state mesure que le franc

de mesure que aurait pour

stérique d'autant le désé
ste commercal : les marches

ste commerca in hand i deux facteurs mi l'umédat deux factours du réduction du commer à la réduction du commerce de la same aux l'unes ainsi le reprise de la same aux l'unes ainsi le repression de la faire propression de la faire prance, qui va de la contra le reinne de déjà contra le reinne de décembre, qui raume extensur en décembre, une extensur en décembre,

lance d'un renversement de tendance »

convertore des actas
convertore des actas
ventes s'est étable à
décembre, coulte plé
ventes et 31.7 aux d
En chiffres brots
commercial s'egaleion
reventes à 1176 a
frants en décembre. L
livers en décembre. L
les importations de
s'étable à 225 million
ce les importations de
s'étable à 225 million
ce conventes à 25 million
de conventes à 25 million
ce co sentit, les importation duits agro-ulineatielle mé et décentes. (30 contre 194 milliants duré), alors que les estent propresse (126 contre 115).

Converture des aclasses

Paralitiement, les im d'hergie, qui avaient i niment tals field. Il la séchirosse, miss de recoust lutitus des intériores d'un intériores g'un salvant à solles de saventants. lights centre 8.86). The achais d'anticleation et prévision de la hanne du pétrole, continuent nueront, en jauvier. A s dans les résultats du p dans les rémitats di profésique.

Les effets de cé phén surstockage se sont els ce qui concerné les aut du commerce extérieur, de bleus de conscient de francs contre liards de francs contre liards en novembre, ceux de bleus d'équipme contre (77). Cotte bimportableus tradeit raientailleus de la leconomique.

economique.

Four Pensantile de l'ai
le déficit est élevé : 20 45
de francis. Les importe
augmenté de 22,5 %, pai
à 1975, les conséquenc
séchèmese était de 15.

CENTRALE LAITIÈRE - MAROC LAIT

#### IVIS D'APPEL D'OFFEE

La Centrale Laitière-Marac Lait recesse no literier 1977 à 18 heures, les offres pour le in de 1.500 à 2.000 génisses pleines de roce

Expédition gratuite du cahier des charges imple demande à CENTRALE LATTIÈRE MA All, 83, Zankat El Amir Abdelkader, CASABLA) id 24-97-96 - Télex 21.764

### To get a sharper perspective on economic events in France, keep an e on The Wall Street Journal

Wherever business and economic news is made. The deet Journal is on hand to report and explain where shape in And E-And France is no exception.

ast October 19, a Journal editorial spoke out on The B in the government's austerity program to curb infial lien, on December 8, The Journal followed up with a fi Refeature story examining the political and economic the program could have on you... business. France.

in the weeks and months to come, The Wall Street do continue its timely, objective coverage of the French ex To stay on top of the latest news, make it your busines for The Journal at your hotel, newsstand or knock. I

#### Pour avoir une vue plus nette le la conjoncture économique trançai Suivez The Wall Street Journal

Quelque soit le lieu où se crée l'événement sur le plus suites et de l'économie. The Wall Street Journal et l'alguste la situation. Et la France ne fait pas exception. Le 19 octobre dernier, un éditorial de The Wall Street Journal et onsacre au Plan Barre, le programme d'enstimé éta bile gouvernement pour mettre en frein à l'inflation. Luis, combre, The Wall Street Journal y a fair suite par un article peniere page étudiant les effets que le programme pour la sur sur vous. les affaires. la France le programme pour la ser semaines et les mois à venir. The Wall of Junal va continue et obje dural va continuer son enquête à la sois précèse et obje leconomie française. Pour rester au courait, ne manus de demander The Wall Street Journal à votre hôtel et shosques. Faires-le des aujourd'hui.

The Wall Street Journal La maison distributive N M.P.P. 233 44-22 Department

## Aisace

#### UN ENTRETIEN AVEC LE PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL « Oui à Rhin-Rhône, mais nous ne le financerons pas » UN PROGRAMME D'ASSISTANCE

nous déclare M. Pierre Schiélé

M. Pierre Schiélé (C.D.S.), qui vient d'être élu président du conseil régional d'Alsace, nous a accordé un entretien. a Quels sont pour vous les dossiers prioritaires de l'Alsace en 1977 ?

M. Jean Chamant, ancien ministre, député républicain indépendant de l'Yonne, a été riu. jeudi 27 janvier, president du conseil régional de Bourgogne.

M. Chamant a obtenu 26 voix sur 44 votants. M. Pierre Meunier, conseiller général P.S. d'Arnayle-Duc (Côte-d'Or), présenté par le groupe socialiste, a obtenu 17 voix et M. Marcel Lucotte, sénateur R.L., maire d'Autum (Saòne-et-Loire), 1 voix. — Incontestablement c'est l'emploi. Car sans emploi, pas de vie et sans vie pas de qualité de la vie. Il nous faut des insde la vie. Il nous faut des ins-truments spécifiquement régio-naux et opérationnels pour ré-soudre ce problème. On va donc inévitablement reparler de l'As-sociation de développement et d'industrialisation de l'Alsace (ADIRA). Cette association a été trop longtemps considérée comme une affaire essentiellement, voire exclusivement, bas-rhinoise Cela exclusivement, bas-rhinoise. Cela a créé des malentendus interdépartementaux et des querelles. Ce genre d'organisme est pour-tant indiapensable car il est une

plus e confédéral ». Il faudra » Cet instrument nouveau ap-portera une assistance technique aux moyennes et petites indus-tries en difficulté ainsi qu'aux artisans qui veulent se lancer dans des entreprises, et il faudra qu'ils soient encouragés. Une assistance administrative aussi pour toutes les petites communes et les « pays » qui souhaitent aménager une zone industrielle, et qui se débattent dans de complexes pro-cédures administratives. Il devra

aussi partir à la recherche d'in-dustriels au profit de toute la région. On peut espèrer aussi que Pour arriver à ce résultat, il faut évidemment pouvoir compter sur l'adhésion des hommes pollti-ques mais aussi des organismes consulaires et des syndicats. tant indispensable car il est une ceuvre de la région face à l'adnistration. Mais je le conçois à l'avenir plus décentralisé et conseils généraux alsaciens, mais

les subventions d'équipement qu'elle accordera viendront de l'établissement public régional.

— Sur quels points faudrait-il améliorer la loi de juillet 1972 sur les régions?

— La loi contient elle-même des germes évolutifs. Elle a été réaliste, car elle a été prudente. Il faut toutefois aller plus loin. Une amélioration substantielle consisterait déjà à faire en sorte que les délibérations des consells régionaux contiennent des instructions précises et aient un pouvoir regionaux connennent des instruc-tions précises et aient un pouvoir contraignant à l'égard des admi-nistrations régionales. Trop sou-vent, nous émettons des votes, et l'administrations des votes, et continue à gérer ses affaires comme elle le veut. On tourne y Un exemple: le schéma d'orientation et d'aménagement régional que nous avons approuvé à l'automne. Il faut absolument que l'administration le fasse passer dans les faits. M. Jean Leca-nuet m'a promis que ce schema serait soumis à l'approbation d'un comité d'aménagement du terri-toire (CIAT), au printemps.

 Défendrez-vous le dossier
Rhin-Rhône? Thin-Rhône?

Out, farouchement, mais pas n'importe comment. Même si elle doit coûter plus cher que dans les estimations actuelles, cette llaison fluviale devra épouser le plus possible le tracé de l'actuel petit canal. On veillera à ce que les déblais soient transformés en humus. Il faudra aussi préserver la nappe phréatique. Bien sûr, pour certains agriculteurs, le « choc opératoire » sera rude. Mais il est inévitable. Ils s'en relèveront. Dans l'histoire de l'Europe, on constate que ce sont les régions situées aux nœuds de communications qui ont connu le développement le plus important.

» Mais, pour le financement de Rhin-Rhône, il n'est pas question une minute que la région donne un soil. C'est exclu, et je m'y opposeral absolument. La région va déjà « payer » en donnant une partie de ses terres. Ce projet est une grande affaire nationale et européenne, c'est donc à l'Etat de financer — pourquoi pas avec des crédits internationaux? Pas plus qu'elle n'a financé le grand canal d'Alsace, la région n'a à payer, mème en partie, le futur canal Rhin-Rhône. S'il y a un

payer. même en partie, le futur canal Rhin-Rhône. S'il y a un chantage de l'Etat. je le dénon-ceral. »

(Propos tecueillis par FRANÇOIS GROSRICHARD.)

#### lle-de-France

La prélecture de la région d'Ile-de-France aide les indus-triels. — M. Lucien Lanler, pré-fet de la région d'Ile-de-France, vient de confier une mission d'in-formation au service « activités » de la prélecture de région. Celui-ci est habilité à informer les chels d'entreprise sur les procédures à sulvre pour installer ou étendre

\* Préfecture de région, service

## (Galeries Lafayette) Soldes dans tous les rayons des magasins Haussmann, leus fabrications en région pari-Montparnasse, et de l'entrepôt de l'Ile Saint-Denis.

Sur 15000 articles

Jusqu'au 29 janvier,

venez voir la plus grande opération de soldes de Paris.

A PROPOS DE...

1977 - 4 p.c.

THE SERVICE

. C'12.

**7416 - G**219

M De Printe 66 St 1300

- Fortenay.

ME CONTEN

M - M - Grand

## FEEE =0

- 62 kizmeros

Marie Co. 3

# # 11 52°.

F#### \$45! :=-!

militaries \_

CONTRACTOR

MG MG 87 25".

the last lightes.

MAN A P.L.

Continue

gerta do este.

de: 2 -

**l**aky (11934-

Delet 4472 '64 12 21 22 122822

20 N.5 K.S.

REGIONAL

重 報告 医多种合作

**Ethine et** est e

**100 General** 1981

corons das .

TA MODERNISATION DU MÉTRO

edin sur les quais

Service d'animatica de la company de l'écont service de l'écont servic

CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR

Controller (1911) to a second of the second

en mobiles inc 57 contraction of the contractio

and the state of t

Bretagne

LET RESPONSAN

## LA VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

LES PREMIERS RÉSULTATS POSITIFS DU PLAN BARRE

## LA LUTTE CONTRE L'INFLATION

Les bons résultats de décembre Les bons résultats de décembre en matière de prix et dans une moindre mesure ceux du commerce térisur ont conforté la position du fianc. Il est peu probable pourtant que l'on retrouve rapidement une parité de 4.90 F pour un dollar. Les autorités monétaires, qui depuis deux mois intervienment eystématiquement sur le marché des changes — à chaque fois que cela est nécessaire — pour maintenir la parité de 5 F pour I dollar, ont dû à plusieurs reprises tirer sur les réserves de changes. Sacramanterio de la sella de l

Ansai la stratégie de la Banque de France est-elle basée sur le goud de reconstituer en priorité les réserves en rachetant des deet unager du mante ett.

2 maire des produttes et
2 dere standartes es
2 dere standartes es les réserves en rachétant des de-vises étrangères quand le franc se porte hien. Qu'arrivers-t-il en effet au moment des élections nunicipales si la gauche rempor-tait un succès ? Ce n'est que dans un deuxième temps, une fois reconstituées les réserves de devises, que le franc pourra sapprécier librement. Service (Standards and be a service and Georgeo de production de la companya 
1921/21 TUBICA EX L'économie française entrerait alors dans une sorte de « cercle perineux »: les importations coû-Control of metro at case of the case of th acticut s: les importations con-tent de moins en moins cher au for et à mesure que le franc saparécierait, ce qui aurait pour effet de réduire d'autant le désé-quillise commercial; les marchés des changes à leur tour réagiraient fayorablement et ainsi de suite. 2 Tille on place d'un sele.
2 Tille on place d'un sele.
2 Tille on place d'un sele.
2 Tille on l'abyrinde Dans l'immédiat deux facteurs vont concourir à la réduction du déficit extérieur : la reprise de la crossance aux Etats-Unis ainsi qu'en Japon et en Allemagne félérale : la faible progression de l'activité en France, qui va comhativement freiner les impor-

sations. Ce freinage a déjà contri-mé à réduire le déséquilibre du commerce extérieur en décembre. « l'amorce d'un renversement de tendance »

ECONOMIQUES PROPE Le déficit de la balance com-merciale a été de 1323 millions UN PROGRAMME VALL merciale a ete de 1323 millions de francs — après correction des seriations saisonnières — contre 3818 millions en novembre et 4712 millions (chiffre le plus élevé de 1976) en octobre. Ce résultat, comparable à celui enre-gistré en juillet, est du à une baisse de 8 % des importations, qui se sont situées à 26 033 mil-lions de francs, alors que les - 371322 2 **2** lions de francs, alors que les

à vocation laitière.

exportations n'ont guère bougé (+ 0.9 %), atteignant 24 milliards 710 millions. Le taux de couverture des achats par les ventes s'est établi à 94,9 % en décembre, contre 86,5 % en novembre et 83,2 % en octobre.

En chiffres bruts, le déficit commercial a également diminné, revenant de 3150 millions en novembre à 2170 millions de francs en décembre. Les exportations ont augmenté de 11 % pour s'élever à 27 127 millions de francs et les importations de 62 % pour set les importations de 62 % pour set les importations de 62 % pour selever a 27 127 milions de francs et les importations de 6,2 % pour s'établir à 29 297 millions. Le taux de converture a été de 92,6 %, contre 88,6 % en novembre et 90,6 % en octobre.

S0.6 % en octobre.

Le résultat de décembre, considéré comme « encourageant » par M. Rossi, ministre du commerce extérieur, traduirait, selon les experts officiels, l'a amorce d'un renversement de tendance », après la dégradation enregistrée à partir du mois de juillet. Plusieurs phénomènes ont joué: les effets de la sécheresse se font moins sentir, les importations de produits agro-alimentaires ont diminué en décembre (3.45 milliards contre 3,94 milliards en novembre), alors que les exportations ont progressé (3.26 milliards contre 3,15).

Parallèmement, les importations

Parallèsement, les importations d'énergie, qui avaient atteint un niveau très élevé à la suite de la sécheresse, mais aussi d'une reconstitution des stocks, ont été inférieures d'un milliard de francs interieures d'un militard de francs à celles de novembre (5,82 mil-liards contre 6,86). Toutefois, les achats d'anticipation, effectués en prévision de la hausse des prix du pétrole, continuent et conti-nueront, en janvier, à se traduire dans les résultats du poste éner-gétique. gétione.

gétique.

Les effets de ce phénomène de surstockage se sont attenués en ce qui concerne les autres postes du commerce extérieur, les achats de blens de consommation ont diminué en décembre (3,28 milliards de francs contra 3,33 milliards en novembre), ainsi que ceux de blens d'équipement (4,41 contre 4,77). Cette baisse des importations traduit aussi le ralentissement de la croissance économique.

Pour l'ensemble de l'année 1978.

Pour l'ensemble de l'année 1976, le déficit est élevé : 20 453 millions de francs. Les importations ont augmenté de 32,6 % par rapport à 1975, les conséquences de la sécheresse étant estimées à

CENTRALE LAITIÈRE - MAROC LAIT

AVIS D'APPEL D'OFFRES

15 février 1977 à 18 heures, les offres pour la fourni-

ture de 1.500 à 2.000 génisses pleines de race pure

simple demande à CENTRALE LAITIÈRE-MAROC

LAIT, 83, Zankat El Amir Abdelkader, CASABLANCA.

To get a sharper perspective on

economic events in France, keep an eye

on The Wall Street Journal.

Sirget Journal is on hand to report and explain what's happen-

ing. And France is no exception.

Last October 19, a Journal editorial spoke out on The Barre

Plan, the government's austerity program to curb inflation.
Then, on December 8, The Journal followed up with a front-

page feature story examining the political and economic effects the program could have on you...business...France...the

In the weeks and months to come, The Wall Street Journal

will continue its timely, objective coverage of the French economy. To stay on top of the latest news, make it your business to ask for The Journal at your hotel, newsstand or kiosk. Do it

Pour avoir une vue plus nette

de la conjoncture économique française,

suivez The Wall Street Journal.

Quelque soit le lieu où se crée l'événement sur le plan des affaires et de l'économie. The Wall Street Journal est là pour analyser la situation. Et la France ne fait pas exception. Le 19 octobre dernier, un étic fait de The Wall Street Journal a

Le 19 octobre dernier, un éditorial de The Wall Street Journal a été consacré au Plan Barre, le programme d'austérité élaboré par le gouvernement pour metire en frein à l'inflation. Puis, le 8 décembre, The Wall Street Journal y a fait suite par un article de première page étudiant les effets que le programme pourrait avoir sur vous ... les affaires ... la France ... le monde.

Dans les semaines et les mois à venir, The Wall Street Journal va continuer son enquête à la fois précise et objective de l'écopomie française. Pour rester au courant ne manquez

de l'économie française. Pour rester au courant, ne manquez pas de demander The Wall Street Journal à votre hôtel et dans les kiosques. Faites-le dès aujourd'hui.

The Wall Street Journal

La melson distribution N.M.P.P. -233-44-22 - Département Etrangers

Wherever business and economic news is made, The Wall

Tél. 24-97-96 - Télex 21.764.

La Centrale Laitière-Maroc Lait recevra iusau'au

Expédition gratuite du cahier des charges sur

3-4 milliards de francs, et celles de la dépréciation du franc à 6-7 milliards Cependant, les

achats de biens de consomma

6-7 milliards Cependant, les achats de biens de consommation se sont acerus da 45 % en un an et la position française s'est détériorée à l'égard des principaux pays industriels. Les exportations, quant à elles, ont progressé de 20.3 %.

La situation de la France contraste fort avec celle de l'Allemagne fédérale, qui a enregistré en 1976 un excédent commercial de 70 milliards de francs, et se rapproche de celle de la Grande-Bretagne; qui a subi un déficit de 30 milliards. En 1977 compte tenu des modérations du commerce international, le déséquilibre français pourrait se situer aux environs de 10 milliards de francs. Selon M. André Rossi, l'effort de redressement ane peut porter ses fruits que si notre économie parvient d'une part, à contenir la progression de ses coûts dans des proportions analogues à celles de ses principaux concurrents, d'autre part, à maintenir la stabilité du franc a.

● L'indice des prix de détail s'est inscrit à 173,8 en décembre contre 173,2 en novembre sur la base 100 en 1970, soit une hausse de 0,3 % en un mois. Les prix des de 0,3 % en un mois. Les prix des produits alimentaires ont augmente de 0,7 %, ceux des produits manufacturés de 0,3 %, et ceux des « services » de 0,2 %. Ce très bon résultat — il faut remonter jusqu'à février 1973 pour en trouver un semblable — permet de justesse à la France d'afficher une hausse annuelle inférieure à 10 % : entre décembre 1975 et décembre 1976 es prix de détail ont augmenté de 9,9 %.

Il s'en est donc fallu de très peu pour que la France ne retombe dans l'inflation à deux chiffres que connaissent des pays

chiffres que connaissent des pays comme l'Italie et la Grande-Brecomme l'itane et la Grande-Bre-tagne. Sans doute la limite des 10 % est-elle une frontière sym-bolique et discutable entre pays dits sérieux et les autres jugés pas sérieux. Mais dans ce domaine les symboles et la psychologie ont leur importance.

En moyenne annuelle, c'est-à-dire si l'on compare 1976 à 1975 dans son ensemble, le bilan est même un peu meilleur, avec une hausse des prix de 9,6 % contre 11.8 % en 1975 et 13,7 % en 1974 Commentant ce résultat, M. Durafour, ministre délégué à l'économie et aux finances, a déclaré : « Chacun peut constuter à présent la bonne joi d'une poistique qui, ayani d'abord ralenti l'évolution des prix, peut ralentir à présent la progression des rému-nérations nominales sans duper

● Le raffermissement du franc sur les marchés des changes, amorcé depuis le 10 janvier environ, s'est poursuivi jeudi matin, 27 janvier, le cours du dollar reve-nant de 4,9750 francs la veille à 4,9650 francs et celui du deutsche-mark s'établissant un peu au-dessous de 2,05 francs, contre 2.07 francs en début de semaine. Ralentissement de rythme de l'infiation et réduction du déficit de la baiance commerciale en décem-bre ont favorablement impres-sionné les milieux économiques et

Le redressement du franc, s'il semble blen amorcé, n'est pas semble blen amorcé, n'est pas encore suffisant pour compenser la chute amorcée depuis la fin septembre 1976, date de l'entrée en vigueur du plan Barre. A cette époque, le dollar valait 4,80 francs et le deutschemark 1,97 franc. Il est vrai que le cours de ces deux monnales s'est élevé en décembre jusqu'à 5 francs et 2,11 francs, et que, depuis cette date, le deutschemark a notablement baissé après sa forte poussée du dernier trimestre de 1976.

CONSTRUCTION

DEUX SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES DE NANCY

SONT MISES EN LIQUIDATION

(De notre correspondant.) Nancy. — Deux sociétés immo-bilières in dépendentes, la SOFOMAT et la Société civile immobilière Les résidences Saint-Lambert, à Nancy, viennent d'être mises en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce. Elles s'étaient constituées en 1972 pour la réalisation et la promotion d'un-programme de construction d'un-

s'étaient constituées en 1972 pour la réalisation et la promotion d'un programme de construction d'un-meubles de standing dans le centre de Nancy. Le programme était prévu en trois tranches; le cap de la première n'a pu être franchi sans un important déficit.

La réalisation de la première résidence — un luxueux immeuble de huit étages estimé à 3 millions de francs — se heurta à Taugmentation du coût des matériaux et au d'é pôt de bilan de trois entreprises travaillant sur le chantler. Cependant, les appartements se sont hien vendus.

Le déficit serait, dit-on, impressionnant. Les entrepreneurs ayant terminé la première tranche n'ont pas été entièrement payés; leur or é a n ce globale s'éléverait à 500 000 francs. De leur côté, les copropriétaires de la résidence font valoir qu'ils ont acheté des appartements avec parking. Or il n'est plus question de construire celui-ci.

Le prix d'un indice

(Suite de la première page.) On montreta entin aux travallleurs que leur pouvoir d'achat peut être maintanu avec une augmentation des salaires nominaux plus faibles que i'an demler.

Le prix de l'indice, c'est d'abord cette conversion psychologique. Que les sondages prouvent que 70 % des Français acceptent de ne pas voir leur pouvoir d'achet augmenter cette année, afin de ne pas retomber plus tard dans des difficultés beaucoup plus grandes, est un signe très réconfortant d'une évolution de mentalité: l'inflation n'est plus traitée par-dessus la jambe et les explica-tions inlassables de M. Raymond commencent à porter leurs

agents économiques a des chances de maintenir le franc dans les eaux caimes, indispensables pour mens à bien la politique de redressemen du commerce extérieur. Mais, il est difficle de savoir, au reste. dans quelle mesure les déchirement de la majorité auront des effeta économiques. Si le premier ministre, qui reçolt de plus en plus de lettres de

tous les coins du pays lui demandant de rester le plus possible en dehors

réussit à préserver son image de gardien têtu des équilibres financiers,

Si, par la force des choses et des missions qui lui confie, sans doute à tort M. Giscard d'Estaing, la con champ d'action et si le confilit entre le président de la plus en plus sur le devant de la scène, le trouble dans le pays pour-

En attendant, l'indice de 0,3 % de décembre renforcera l'autorité de M. Barre, comme sa manière de Ottand la télévision montre un premier ministre que ses adversaires ces demiers mil ont le besu rôle. Les syndicals, au reste, sentent

ents de longue durée qu'ils déroulent ce leudi dans la fonction attendant un climat plus propice.

Ce climat plus propice pourrait être celui d'une aggravation du consiblement en 1977, en France ni ailleurs. M. Barre es garde de répandre à ce aujet la moindre illusion. Une fois le spectre de la « spirale à l'angiaise » dissipé on regardera avec de plus en plus d'insistance du côté du chômaga en se disant qu'un système qui ne parvient pas à réduire sensiblement cette plaie ne - tourne pas rond ». C'est slors un autre indice qui aura le plus de prix : celui de l'emploi.

PIERRE DROUIN.

#### LE TAUX D'INTÉRÊT DES EURODEVISES

| I |                                          | . Dollara  |                              | Deutschemarks                |                              | Pr. suisses              |                              | fr. français                     |                                  |
|---|------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Į | 48 heures.<br>1 mois<br>3 mois<br>6 mois | 4 5/8<br>5 | 5 1/4<br>5 1/8<br>5 1/2<br>6 | 4<br>4 1/4<br>4 3/8<br>4 5/8 | 5<br>4 3/4<br>4 7/8<br>5 1/8 | 2 3/4<br>1<br>1<br>1 1/2 | 3.3/4<br>1.1/2<br>1.1/2<br>2 | 10<br>10 3/4<br>11 7/8<br>12 1/4 | 16 1/2<br>11<br>12 1/8<br>12 1/2 |

# **SUMITOMO**

# Partenaires commerciaux de la France



japonaises de commerce international. En tant que telle. non seulement elle importe des produits en France, mais elle exporte des produits français au Japon. On dans n'importe quel autre pays du monde. Mais nous sommes beaucoup plus que cela.

Nous sommes associés, par exemple, dans des entreprises communes (joint ventures) avec des entreprises françaises de premie plan pour des projets de mise en valeur des ressources naturelles au Moyen-Orient ou sux Etats-Unis. Nous installous aussi des usines complètes, nous fournissons une assistance technique, ainsi que des services d'information et de conseils sur le marché.

> Nous sommes la branche commerciale du Groupe Sumitomo - l'un des plus grands

ensembles industriels, financiers et commercianx du Japon dont l'histoire remonte à plus de 350 ans. Grâce à un personnel de près de 8.000 spécialistes qualifiés et un réseau de plus de 120 bureaux dans 80 pays étrangers, nous pouvons satisfaire

vos besoins à l'échelle internationale.

Avec de telles références dans le domaine des affaires, on peut compter sur nous comme partenaires dignes de confiance.

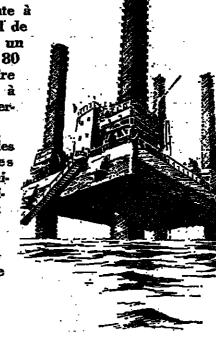



**SUMITOMO SHOJI** 

SUMITOMO SHOJI KAISHA, LTD. Tokyo & Osaka, Japan SUMITOMO SHOJI FRANCE S.A. -15, Rue de Berri, 75008 Paris Tel. 359-67-24 to 359-67-27

Telex: 650013 "SUMITO PARIS"

LOND

## LA VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

#### **AGRICULTURE**

## Un climat de grogne dans les campagnes

Des paysans solognots qui manifestent sur le passage du premier ministre. Comme les représentants des centrales ouvrières la veille i C'est presque surprenent. Sans accorder trop ouvertement leur soutien au plan du 22 septembre, les étals-majors des grandes organisations paysannes n'ont pas caché qu'ils Souhaltaient vivement le succès du premier ministre dans sa lutte opiniatre contre l'inflation. Le dérapage du prix des engrais, du matériel, des produits de traiment, de l'énergle, est en effet le principal responsable du laminage du pouvoir d'achat paysan

Au reste, les présidents des quetre principales organisations paysannes ont été agréablement syrpris — voire séduits — par le premier ministre au cours d'un diner en décembre à l'hôtel Matignon (le Monde du 24 décembre). Les convives se sont quittés en promettant de se revoir tous les mois. Puis, occupés à réorganiser leurs services grandes organisations n'ont guére parier d'eux depuis deux ou trois mois, ils paraissent, en it, rester sur la réserve après les alarmes provoquées au cours de l'été par la sécheresse. Les catastrophes prophétisées ne se massit du cheptel ni baisse de le production laitière. Et les hausses des cours agricoles ont, dans la plupart des cas, largement compensé les pertes de récoites. Avec les aides accordées en septembre, le pouvoir d'achat global, tout en restant au niveau médiocre des années précédentes, ne s'est pas dégradé, conformément aux pro-

messes des pouvoirs publics. Mais, sur le terrain, les agriculteurs ressentent la situation bien différemment. D'abord. Ils ont été durement affectés par les critiques qui leur ont été

taites — partois à luste titre à l'annonce d'un impôt exceptionnel de solidarité. Ensuite, une certaine fronde s'est fait jour dans quelques départements de grande production contra l'élal-major de la F.N.S.E.A. (Fédération des exploitants), accusé de n'evoir pas assez défendu les intérêts des gros expicitants. Dans l'Oise, dans l'Alsne, notamment, des mensces de dissidence sont apparues. Pour des raisons inverses. les départements les moins fa-

En clair, le « courant » passe mal entre les états-majors parisiens et la province. De même, les organisations spécialisées adoptent un ton de plus en plus alarmiste. Les producteurs de lait craignent de sévères mesures de résorption des excédents, au moment où ils ont de plus en plus de mai à exporter leurs produits. Les aviculteurs sont à nouveau confrontés à une à la surproduction, elors que les aliments composés ne cessent d'augmenter. Les producteurs de viande bovine, qui setont prochainement concurrencés par les viandes importées des pays tiers, voient avec inquiélude les cours commencer de lléchir et la consommation de bœul stagner à cause de la concurrence du porc. Quant aux viticulteurs, ils viennent de Consister avec irritation que les importations de vins italiens à bas prix reprennent au moment mêma où le gouvernement propose, timidement li est vrai, de relancer la politique de qualité.

Un climat de grogne s'installe dens les campagnes, accentué par les incentitudes qui pèsent sur les prochaines négociations de prix à Bruxelles. Il n'est pas sûr que la rondeur déterminée de M. Raymond Barre suffise è

"(PUBLICITE)

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

SECRÉTARIAT D'ÉTAT AU PLAN

COMMISSARIAT NATIONAL A L'INFORMATIQUE

ROUTE NATIONALE Nº 5

CINQ-MAISONS/EL HARRACH - ALGER

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL

ET INTERNATIONAL Nº 2/77

FORMATIQUE lance un avis d'appel d'offres natio-

nal et international en vue de l'étude architecturale et

technique de la deuxième tranche du Centre d'Études

intéressés pourront retirer le cahier des charges au

Commissariat National à l'Informatique, Direction de

la Normalisation et de la Réglementation, Route

Nationale nº 5, Cinq-Maisons, El Harrach (3º étage),

loppe, cachetée et cirée, au plus tard le 27 Février 1977

sariat National à l'Informatique et comportera la men-

tion suivante : APPEL D'OFFRES Nº 2/77 POUR

L'ÉTUDE DE LA 2 TRANCHE DU CERI OUED

Ministère des Travaux Publics, posséder une repré-

sentation en Algérie et seront tenus par leur offre

T(PUBLICITE)

RÉPUBLIQUE DU MALI

UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI

M/SY

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT RURAL

SERVICE DE L'ÉLEVAGE ET DE LA SANTÉ ANIMALE

OPÉRATION DE DÉVELOPPEMENT DE L'ÉLEVAGE

DANS LA RÉGION DE MOPTI (ODEM) - SÉVARÉ

Le Ministre du Développement Eural lance un appel à la concurrence internationale pour le creusement de 21 puits dans le Sud-Est de la 5- Région du Mail en vue de réaliser un projet de développement de l'élevage dans la région de Mopt, projet financé grâce au concord de l'Association Internationale de Développement, selon l'accord de crédit n° 538/MLI du 11 avril 1975.

Les entreprises intéressées peuvent se procurer le texte de l'avis de présélection dans les ambassades du Mail à Bruxelles, Paris, Washington, Abhijan, Daksar et Ouagadougou. Les dossiers de candi-dature doivent parvenir à la Direction de l'ODEM au plus tard le 25 lévrier 1977.

~ 🛬

Les plis devront être déposés sous double enve-

L'enveloppe extérieure sera adressée au Commis-

Les soumissionnaires doivent être agréés par le

contre la somme de 150 D.A.

à 16 heures. Délai de rigueur.

SMAR - « NE PAS OUVRIR ».

pendant 90 jours à compter du 28-2-1977.

et de Recherches en Informatique d'Oued Smar.

Le COMMISSARIAT NATIONAL A L'IN-

Les architectes, engineering et bureaux d'études

### Le projet de loi sur le bilan social

Une «fleur » au patronat

Décidément, le ministre du travail demeure très imprégné par sa longue expérience de dirigeant d'entreprise : le projet de loi qui vient d'être approuvé par le conseil des ministres prévoit la présen-tation obligatoire d'un bilan social dans les entreprises employant plus de sept cent cinquante salariés. Pourquoi

un seuil aussi ėlevė? Lors du débat au conseil économique et social, les syn-dicats avaient demande que cette obligation soit retenue pour tout établissement occu-pant au moins cinquante su-lariés; le patronat qui curait préféré un e période expéri-mentale et contractuelle plumentate et contractueue plu-tôt qu'un texte s'imposant à tous, avait à déjaut demandé d'élever la barre à deux mille salariés; lors du vote en séance plénière, le conseil économique et social s'était prononcé pour un seuil de trois cents personnes. Bien que le ministre ait annoncé qu'il tiendrait compte des propositions du conseil, il a fina-lement fait machine en

Au ministère du travail, on indique que quatre milions trois cent mille salaries seront concernés par cette obligation nouvelle au lieu de cinq milions et quelque... si la limite avait été r é du i t e à trois cents constitutes de la constitute de la cons trois cents; on ajoute qu'il s'agit de lancer une expérience dans les entreprises importantes avant d'étendre la jormule. Mais les explications cachent mal le souci du ministre de ne pas heurter le ministre de ne pas neutrer le patronal, à qui il vient ainsi de «faire une fleur». Près de mille cinq cents entreprises seront assujetties à la loi lorsqu'elle sera votée, vraisembla-blement à la session de prin-temps. Si l'avis du conseil économique et social avait été retenu, près de quatre mile entreprises auraient élé dans le champ de la loi. Une dif-férence de taille.

JEAN-PIERRE DUMONT.

#### CONFLITS ET REVENDICATIONS

L'affaire de la Caisse d'épargne de Paris

#### Le tribunal civil rendra son jugement dans quatre semaines

e Une prime d'association aux résultats et attribuée aux agents (...) étant précisé qu'en aucun cas cette obligation ne peut avoir pour conséquence de rendre défi-citaire la gestion principale d'une Caisse d'épargne. Les dispositions ci-dessus ne peuvent contrevenir aux accords locaux ou aux moda-lités de calcul ayant force d'usage »: cet article du statut du personnel des caises d'épargne ordinaires de France a été au centre du débat au fond, relatif au récent conflit parisien, engage mercredi 26 Janvier devant la première chambre civile du tribu-nal de grande instance de Paris. présidée par Mme Simone Rozès. présidée par Mme Simone Rozès. Au nom du syndicat unifié et de la section C.F.D.T. qui ont assigné la direction, Me Bouaziz et Well ont assuré que l'attribution automatique et le caractère prédétermine de cette prime, régulièrement versée depuis vingt-cinq ans à l'ensemble du personnel de la Caisse d'épargne de Paris, en faisaient un élément

constant du salaire et un droit acquis. Ils ont, en outre, demandé des dommages et intérêts, consi-dérant que la responsabilité de la grève de trois mois incombait entièrement à la direction.

Après avoir d'abord soutenu que tribunal civil était incompétent le tribunal civil était incompétent et que cette affaire relevait du tribunal administratif. Me Munier affirmait, au nom de la direction, qu'il n'y avait pas d'« accord local » à la Caisse d'épargne de Paris et que seules les « modalités de calcul » de la prime avaient « force d'usage » et non la prime elle - même : cette dernière ne peut, en aucun cas, être versée, selon l'avocat de la direction, si la gestion principale de la Caisse. la gestion principale de la Caisse ne le permet pas. Le tribunal a mis son jugement en délibéré sous quatre semaines. A l'occasion de ce procès, le

syndicat unifié et la section de la CFD.T. avaient appelé, mercredi, à un arrêt de travall de vingtquatre heures à Paris : le mouvement a été suivi à 60 %.

#### FAITS ET CHIFFRES

#### Affaires

 M. MAISONROUGE DEVIENT LE & NUMERO DEUX : DT.B.M. — M. Jacques Maisonrouge vient d'être nommé pré-sident du conseil d'administra-tion d'LB.M. World Trade Corporation, en remplacement de M. Gilbert E. Jones. A de M. Gilbert E. Jones. A cinquante-trois ans, M. Maisonrouge gravit ainsi une nouvelle étape dans l'organigramme complexe du géant américain de l'informatique. Il devient ainsi le « Numéro Deux » d'IBM. derrière M. Francis Carry, président d'IBM. Corporation.

#### Conditions de travail

 LA DEGRADATION DES CONDITIONS DE SECURITE à l'usine Comurhex de transformation de tétrafluorure d'uranium (filiale à 51 % de Pechiney - Ugine - Kuhlmann, installée à Pierrelatte, a été dénoncée par les délégués dénoncée par les délégués C.F.D.T. au cours d'une conférence de presse, le 24 janvier. Ils se sont notamment inquiétés de la teneur en uranium et en fluor de l'eau provenant d'un des puits qui alimentent la cantine, de la perméabilité des sols où sont stockées les substances radioactives, de l'absence de dispositions pour empécher les fuites de poussières radioactives dans l'abe-

#### Europe

LA COMMISSION EURO-PEENNE INVITE LE GOU-VERNEMENT ANGLAIS à ne pas accorder de subvention aux producteurs de porcs. Londres avait annoncé son intention d'accorder, à partir du 1º fé-vrier, une aide de 5,5 pence (0,46 F) par kilo de viande de porc. Une telle aide, estime la commission, n'est pas compatible avec la réglemen-tation communautaire et risquerait d'affecter la concurrence à l'intérieur du Marché commun. Le gouvernement britannique dispose maintenant de huit jours pour faire valob ses observations. La Commis-sion prendra ensuite sa décision définitive. Il y a toutes chances qu'elle reste négative. Si le Royaume-Uni passe outre et verse la subvention prévue, la Commission sera alors conduite à saisir la cour de justice de Luxembourg.

#### REPRISE DU TRAVAIL DANS UN ATELIER DE RENAULT A BOULOGNE-BILLANCOURT

Après six jours de grève (a le Monde n du 26 janvier), les O.S. de l'atelier de ferrage 12-74, au dépar-tement de montage de l'usine Renault de Boulogne-Billancourt, out décidé mercredi 26 janvier, lors d'une assemblée générale groupant d'une assemblee generale groupant quelque cent cinquants personnes à l'île Seguin, de reprendre le travail. Les neuf cents salariés qui avalent été mis en chômage technique à la ete mis en chômage technique à la suite de cette grève-bouchon ont été invités par la direction à se pré-senter jeudi à leur poste de travail habituel. Dans l'après-midi de mer-credi, quelques incidents sans gra-vité ont opposé des militants de la C. G. T. et de la C. F. D. T. alors que ces derriers distribusions un tract ces derniers distribuaient un traci ces derniers distribute des cégétistes. Critiquant l'attitude des cégétistes. Estimant disproportionnée la menace de lock-out généralisé brandie par la direction dans un conflit catégoriel « comme il y en a chaque semaine dans l'usine », la C.G.T. avait fait marche arrière, déclarant que a les travailleurs n'ont pas choisi la grève illimitée ».

#### **MONNAIES**

#### L'OR VENDU PAR LE F.M.I. A ÉTÉ ADJUGÉ 133,26 DOLLARS L'ONCE

Washington (AFP.). - Les 780 000 onces d'or vendues mercredi 26 janvier par le Fonds monétaire international ont été adjugées au prix unique de 133,26 dollars par once. Ce prix est légèrement inférieur à celui qui avait été obtenu lors de la vente précédente, le 8 décembre (137 dollars). Le FML a précisé qu'il a reçu des soumissions pour un total de 2003 200 onces. Les offres qui ont été acceptées s'échelonnaient de été arreptées s'échelonnsient de 133,26 à 142 dollars l'once pour une moyenne de 134,43 dollars. La prochaine adjudication aura lieu le 2 mars et portera sur 525 000 ences. La réduction du mon-

tant offert résulte du fait que les ventes, qui se faissient toutes les six semaines jusqu'à présent, auront lieu désormels le premier mercrédi Révision comptable. Juridique et fiscal. de chaque mois. entreprises.

Pour louer une voiture en



## **AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS**



**NOVOTEL - SIEH** 

L'assemblée générale de Novotel-Sieh a approuvé le 22 décembre der-nier les comptes de l'exercice 1975-1976.

Les présidents Paul Dubrule et Gérard Pelisson ont rappelé la voca-tion internationale du groupe qui. à fin 1975, se classait largement en tête des chaînes hôtellères d'Europe continentale.

tête des chaînes hôtellères d'Europe continentale.

Au 30 juin 1976, le Groupe Novotel (y compris les chaînes Mercure et Ibls) exploitait 122 hôteis représentant 13.863 chambres.

Le bénéfice net comptable de la société mère, Novotel-Sieh, pour l'exercice 1973-1976, ressort a : 5.208.263 F contre 3.504.463 F pour l'exercice 1973-1976, ressort a : 6.208.263 F contre 3.504.463 F pour l'exercice précédent.

Le dividende net, qui avait été respectivement de 7 F pour l'exercice 1973-1974 et de 10 F pour l'exercice 1973-1974 et de 10 F pour l'exercice écoulé à 14 F auquel s'ajoute un avoir fiscal de 7 P.

Au cours des années à venir, le groupe entend mettre de plus en plus l'accent sur l'expansion hors des frontières.

L'expansion du groupe demeure rapide, pulsque six mois après la clòture de l'exercice, su 31 décembre 1976, il comprenait 151 hôtels en exploitation et en construction, représentant 18.413 chambres dans dix-sept pays.

Résultats 1976

Le montant H.T. des commandes récues en 1976 est de 288.2 millons de francs, contre 307,6 en 1975, dont 23 % en exportation directe. Le caret de commandes augmente de 4,5 millions, le chiffre d'affaires H.T. étant de 281,7 millions contre 247,7 (+ 14 %).

Pour les activités aérospatiales, le montant des commandes H.T. Fernes est de 159,3 millions contre 189,3 dont 20 % en exportation directe, le chiffre d'affaires H.T. est de 179 millions contre 160,2 (+ 12 %).

Four l'activité informatique, instruments scientifiques et médicarie montant des commandes R.T. recues est de 126,9 millions contre 118.4, dont 32% en exportation directe. Le chiffre d'affaires H.T. est de 102,7 millions contre 87,5 millions (+ 17.5).

Le résultat net de la société sera inférieur à celui de 1975 qui était, après împôts, mais avant participation, de 11,2 millions de franca. Il demeurera cependant largement surfisant pour assurer le financement de l'expansion de la société et pour permettre la distribution d'un dividende égal à celui syant trait à l'exercice 1975, soit um revenu global de 15 francs par action dont 5 francs d'impôt déjà payé au Trésor (avoir fiscal).

# Banque Populaire

#### **TROIS SICAV** DU GROUPE

| SITUATION<br>AU 31 DÉCEMBRE 1976                                                                           | VALOREM<br>Valeurs<br>diversifiées                   | FRUCTIDOR<br>Obligations                             | PLANINTE<br>Valeurs<br>interno-<br>tionales      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| apital (en F) ctions en circulation aleur liquidative (en F) ctif net (en F) se répartissait ainsi (en S); | 136 986 400<br>1 369 864<br>153,35<br>210 071 608,75 | 101 566 600<br>1 015 666<br>134,10<br>136 203 273,26 | . 101 075 600<br>505 378<br>277,<br>140 225 180, |
| - Obligations libelièes en francs<br>- Obligations libelièes en mon-<br>pales étrangères                   | 32,83<br>1.43                                        | 84,72<br>6,11                                        | 29.1<br>6.1                                      |
| - Actions françaises<br>- Actions étrangères<br>- Créaness hypothécaires<br>- Liquidités                   | 19,09<br>43.71<br>—<br>2.94                          | 1,87<br>2,20<br>1,55<br>3,55                         | 14,1<br>43,-                                     |

des souscriptions et rachats sont retus aux mille sept cents guichels des Banques populaires, à la Caisse centrale des Banques populaires et à la Caisse centrale de Crédit hôteller et commercial et industriel.

#### FRANCE-INVESTISSEMENT

Valeur de l'action ..... + 14,2 % en 1976

#### PIERRE-INVESTISSEMENT Valeur de l'action ...... + 10 % en 1976

Ces SICAV sont conseillées par :



Les pourcentages ci-desses compraonent les dividendes nets distribués.

#### CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA S.A. DION VAN DE WIELE

Le conseil d'administration décide d'établir une succursale en France à l'adresse suivante: 71-73, avenue Georges-Politzer, Elancourt, sous la dénomination Dion Van De Wiele

N.V.
L'objet de cette succursale est l'importation et la vente d'œufs et de produits d'œufs en France.
En ordre subsidiaire l'achst en France et l'exportation d'œufs et de produits d'œufs.
M. Depoortere Frans, Hellestrant, 32, à Ardoole, est chargé de l'exécution de cet établissement. Plus tard, il assumera également la direction de la succursale. la succursale. Les administrateurs :

Dion Van De Wicle (signature). Koenraed Van De La Notte (signature). — Daniël Vermeersch (signature).

#### Ecole Nouvelle d'Organisation Economique et Sociale Etablissement privé d'enseigne-ment Technique et Supérieur EXPERTISE

#### COMPTABLE Préparation sur place et à distance

CERTIFICATS SUPERIEURS de Janvier à Juin 1977

Organisation et gestion des Dans un centre d'Etudes reconnu par l'Etat.

NIVEAU D.E.C.S. exigé.

ENOES 62 r. Miromesníl 75008 Paris 522.53.86 (lignes groupées)

#### DIDOT BOTTIN

Le conseil d'administration de la société DIDOT-BOTTIN a'est rami le 25 janvier 1977 sous la présidence de M. Bruso Monnier pour examinar les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 1976.

Le chiffre d'affaires hors taxes s'est élevé à 72 942 000 francs comire 63 704 000 francs, en sugmentation de 14.5 %, et le bénéfice d'exploitation générale à 4 798 000 francs contre 2 004 000 francs en 1975.

Le bénéfice net comptable s'élève à 1028 000 francs contre 14 061 000 francs. Il convient de rappeler que ce dernier chiffre comportait une importante plus-value sur le cession d'actions d'un immeuble libéré par la construction du nouveau siège social de la société.

social de la société.

Sur la base de ces résultats, le conseil d'administration proposers à l'assemblée générale ordinaire, dont la date a été fixée au 24 mars 1977. la distribution d'un dividende net par action de 7,50 francs assorti d'un crédit d'impôt de 1,75 francs, soit un revenu global de 11,25 francs, égul à celui du précédent sarrète. Le conseil rappelle que cette dis-tribution s'effectue sur un nombre supérieur d'actions par rapport à l'an dernier du fait de l'attribution gratuite en cours d'exercice de 20.300 actions nouvelles (una pour

#### La Maison BOUCHARD PERE et FILS au Château - Beaune Challenge des Exportateurs Bourguignos, a été honorée par la Chambre de Commerce de Dijon « pour les efforts que cette Entre-prise a fait, dans le domaine de

l'Exportation et le dynamisme dont elle a apporté le témolgnage ». Dans les circonstances difficiles traversées actuellement par pays, il est réconfortant de voit la « volonté de valncre » à l'expor-tation de cette grande Maison, à Beaune depuis 1731.

PARIS 26 JANVIER

Léger effritem**ent** 

Margar a continue provide a cont grid Chima et mererett & to ple plant oue s'ane ampless le nombre de

ist ectipariments les pons la métal--53-210mes pharma--grade is construces é ablisse Dans le reste de . hauses se sont. ores, equilibrens on meme par

des kauses Presses de C. Za Street sar des ruc: Printemps fortes baisses Nacioation Application

FOR MARK & L.

Laires pour lette par

malliment de femini, ou

grane, de languaites

Le bénéfice versit a

parte 1972 colt de

con 1991 le fire de

dernier spail le de

marginant profit de

marginan com paralt faire zarzuie bourstire 2258e des prix ore plus limitée -oj uze rielie reneine a pu reneine a pu res initialités etrangères. les MORTE Off. — comme à irrégulières, -Versendes et

DROCES DE SOR 🚁 Port le volume est légérement - TAXEDES ion la celle.
incois (contre
changes a Carlyman, C. 22.
CROS. C. S.
School, Ed. Borro, C. 20.
School, Ma. Sarylai, C. 27.
Salletta, J. 20.
Salletta, W. M. C. 51. napoleon a cote ---- 235 francs, en

DIRS DU BOLLAR A TÓRTO 26-1 27-1 257 90 253 75

٠ د : د :

BOURSE DE PARIS

26

Man VALEURS Précèd. Premier Dennier Comp.

\$3 70 \$3 80 \$3 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80 \$2 80

Carretour. | 486 | 1490 | 1476 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 

• • • LE MONDE — 28 janvier 1977 — Page 31

LES MARCHÉS FINANCIERS Cours précéd **VALEURS** YALFURS **VALEURS VALEURS** PARIS 222 222 536 506 27 57 485 450 54 18 54 ... 104 1 489 480 218 68 48 64' 141 175 178 teczejie (La)... Icean. (Etiet..., Iridezca S.K., LONDRES NEW-YORK 26 JANVIER Factor Forges Strasberry (LI) F.B.M. ch.ter Frenket Ferme Maigré la controverse née du rap-port Bullock sur la participation, la marché se redresse vigoureusement leudi matin. Peu sprès l'ouverture, l'indice des industriales avait pro-ressé de plus de sept points. Hansas également des pétroles et de BP (+ 10), en particulier. Les fonds d'Etat sont, eux aussi, bien orientés. Les mines d'on en revente varient Léger effritement Séance colme, ce mercredi, à la Bourse de Paris, où les cours sinsient plutôt irréguliers, avec uns légère tendance à l'effritement. De fait, bien que d'une ampleur moins importante, le nombre de baisses l'a emporté sur celui des basses l'a emporté sur celui des HORS COTE ture et a continué jusqu'à la clôture Le scepticisme des milieux financiem sur l'efficacité du plan de relance annoncé par le président Carter se hausses.

Parmi les compartiments les plus défavorisés, citons la métal-targie, les laboratoires pharmaceutiques, l'alimentation et, dans OR (ouverture) (delters) i 192 29 centre 182 |5 CLOTURE 468 S.C.A.C. Stem. Tr. C.I.T.R.A.M Transport Indust. (Li) Empresifiers. Sis S.A. Stang-Guest. 27/1 large, les acordiones pharma-ceutiques, l'alimentation et, dans que moindre mesure, la construc-ion électrique et les établisse-ments de crédit. Dans le reste de Septero Attog. S.P.E.I.E.R.I.M. 28 7 8 402 822 481 1 2 166 353 1 2 103 28 7/8 408 832 487 1/2 162. 367 1/2 104 (88 1/2 ments de crédit. Dans le reste de la cote, hausses et baisses se sont, à peu de choes erès, équilibrées. Plusieurs titres sont même parvenus à enregistrer des hausses parjois confortables: Presses de la Cité (+ 5,5 %), sur des rumeurs incontrôlées, et Printemps (+ 4,5 %). Les plus fortes baisses ont été relevées sur Navigation Mixte (- 4 %) et Application des gaz (- 3,5 %).

L'attentisme dont paraît faire arange la communauté boursière. Sts S.A.
Binary-Guest
La Brasse
Cigaraties inde.
Degrament
Decades Parties
Essite
Ferraties C.F.S.
Havas
Lectat
Binary
Bi 133 25 70 25 80 82 ... 81 88 At th Leire ... France-Dunkerque · SICAY Genter-Tarpin ... 172 ... 171
Learner (Cie Ra.) ... 227
Martelf ... 351
Gr Meet Cerhell (64 22 170
Gr Meet Parls ... 283
Glocias ... 258
Plate Heldsledk ... 268
Patte Heldsledk ... 277
Sampiant ... 277
Sampiant ... 277
Sampiant ... 277
Salassi ... 277
Salassi ... 275
Salassi ... 275
Salassi ... 275
Salassi ... 275 NOUVELLES DES SOCIÉTES des gaz (- 3,5 %).
L'attentisme dont paraît jape
preuve la communauté boursière
s'est donc poursutoi. L'annonce
officielle d'une hausse des priz PORCHER S.A. — Le chiffre d'affaires pour 1976 s'est élevé à 378.2 millions de francs, toutes taxes comprises, en augmentation de 15 %. Le bénéfice avrait du même ordre qu'en 1975, soit 4.47 millions de francs contre 7,7 millions de francs contre 7,7 millions de francs en 1974. Le dividende global de l'an dernier avait été de 18,90 F. YALETES 149 78 142 98 164 20 166 75 170 63 162 52 161 08 144 23 25)1 25/1 officielle d'une hausse des prix en décembre encere plus limitée que prèvu (+ 0,3 %) a été connue trop tard pour avoir une réelle influence sur les cours. En revandes, l'agitation sociale qui marque este fin de semaine a pu contribuer à freiner les initiatives de quelques opéraleurs. A.T.]. Boolog Chuse Manjothan Bask. Do Pout de Nacours. Eastmap Kudak BETHLEEM STEEL. — Bénéfice BETHLEEM STEEL. — Bénéfice let pour le quatrième trimestre 1976 : 0,91 doller par action contre ,73 dollar en 1978 ; pour l'exercice 976, 3.53 dollars par action contre ,84 dollars. 52 3-4 31 5 8 75 2 3 8 76 34 34 30 1 1/4 26 5 8 58 1 8 8 25 1 7 8 Aux valeurs étrangères, les américaines ont été — comme à Wall Street — plutôt irrégulières, de même que les allemandes et les pétroles internationaux. 144 ... 142 19 41 ... 142 19 42 ... 142 ... 143 ... 143 ... 143 ... 143 ... 143 ... 143 ... 143 ... 144 ... 143 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 144 ... 14 MOBIL OIL — Bénéfics net du quatrième trimestre 1976 : 2,49 dollar par action contre 1,63 dollar ; pour l'année 1976, 9,07 dollars contre 7,95 dollars. TROIS SU Bausse très sélective des mine dor. Sur le marché de l'or, le volume Sur le marché de l'or, le volume de transactions s'est légèrement accru à 2,69 millions de francs contre 1,86 million la veille. Soitante-quinze lingois (contre 40) ont été échangés à 1795 francs contre 21,750 francs inndis que le napoléon a coté 25,50 francs après 236 francs, en baisse de 0,50 F. (Actions et ports) 18 ... 18 1 2 54 3/4 | 54 3 8 Europ Account... 0 8 55 FRUCTIOOR Cialmani, c. 22..... CRES, c. 44 Dével. Rég. Merm., c. 24 Dév. Rég. Sud-Est, c. 27 INDICES QUOTIDIENS (INSEE, Base 106: 31 déc 1975.) Bert Str. Schan, Berle. Casso Bermani, C.S.C. 249 246 Debanie d 78 75 50 Paris-Phism 72 69 50 Piles Wonder 119 50 119 50 Radi stegio... 25 janv. 26 ja<u>n</u>v COURS DU DOLLAR A TOKYO Reliaco, dr. en c. 18 C= DES AGENTS DE CHANGE (Base 186; 29 déc. 1961.) Cimberts Victor
Cockesy
Brag Fraw Pab.
F.E.S.E.M.
Fougeralia
Françoise d'entr.
E Trav de l'Est
Hertice,
Iétus industries
Lambert Frères.
Lambert Frères. 26:1 27:1 ELT: BOURSE DE PARIS - 26 JANVIER - COMPTANT Lerny (Ets S.) Origny-Deservise Parcher Cours précéd. **VALEURS VALEURS** Cacteril-Augrie-Finsider Roogsvens Magnesmann Steel Dy of Can Thyss c. 1900 Blyvost De Bases (port.). No Bases for ty-General Mining Hartebeass Johannoshurg VÁLEURS VALEURS orécéd. précéd. Lyon-Alemago
Paris-Reascompt
Marnell. Cradit
Sequencies Amog
SLIMINGO
STA Cent. Assense
STE Gen Grate
10 SOFICIMI
Sevaball
UCIP-Ball
1010 80 80 82 20 112 112 50 156 - 154 80 121 80 122 ... S.A.C.E.R. 8 25 81 ... 9 38 i25 " 27 · L 181 (81 ... 858 630 ... 85 79 88 ... 298 290 114 ... 114 58 | Dernier | Coffee | 58 | C.A.M.E. | 59 | C.A. Cie f. Stain fta.
Fonc. Chit.-d'Em. 830
(hi) S.G.F.L.P
Fonc. Lyonasta 680
inman Marsellle 823 précéd. cours LBJ., parts 1959
LB.F., parts 1959
LB.F., parts 1959
LB.F., parts 1951
LB.F., parts 1952
LB.F., parts 1953
LB.F., parts | 190 26 | 196 | (LD Dén. R. Hard | 1970 | ( 30 46 95 30 46 95 32 98 33 98 115 70 9 39 ... 93 30 75 50 67 84 67 85 (1y) Stringth.

52 51 19 (1y) Stringth.

112 8 Printle Paratess

245 25 25 6 bringth Paratess

245 26 bringth Paratess

245 27 56 Parate

225 225 Parate

485 485 Ripsile-Georgei 70 70 (24 ... 80 ... 40 ... 55 ... 292 80 MARCHÉ A TERME | County | Price | Preside | Preside | County | County | County | Salies | VALEURS | County | County | Salies | VALEURS | County | Salies | County | Salies | County | Salies | Sal VALEURS CIONER COURS COURS COURS VALEURS cioners cours Compen-sation 4,50 % 1973 614 90 818 616 615 80 (GMLE 2 % 1668 ...1654 1663 1553 ...

Airinge Occ. 405 409 485 50 402 10 Air Ingelie ...

Airinge Occ. 405 409 63 29 63 20 62 50 Air Ingelie ...

Air. Part Ing. 27 96 32 29 63 20 62 50 Air Ingelie ...

Application ...

320 90 220 318 80 317 ...

Certif ...

59 58 ...

58 57 ...

Airinge Price ...

16 10 115 ...

16 10 115 ...

16 10 115 ...

16 115 ...

16 10 115 ...

16 10 115 ...

16 10 115 ...

17 50 122

Aug. Extreme 41 80 220 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ...

18 50 ... 612 1958 495 195 195 195 114 256 114 256 115 475 183 53 187 380 147 192 53 184 25 Gia Gie Eaux E. L. Lefebor Esse S.A.F Eurafrance Eurapa vo 1 122 98 Parts-France
Packellargus.
Pil. L.
Pesarregus.
Packellargus.
Pesarregus.
395 392 ... 390 ... 384 28 158 ... 152 56 152 58 149 58 191 80 191 70 191 78 189 10 51 50 51 80 51 80 61 80 70 70 10 70 18 69 98 107 108 50 106 10 105 ... 25 30 25 99 25 89 25 30 Feroto.....
Fin. Paris P8
— obt. com
Fin. Un Enr
Fraissingt
Fr. Pétroles
— (Certific.) 112 122 112 113 745 45 82 70 23 20 23 80 32 20 152 152 150 60 154 50 155 10 202 203 ... 203 56 56 18 56 21 56 20 56 56 18 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 21 56 Batic - Fives
Bati-Equip
Bati-Equip
Bati-Invest
B.C.7.
Bazar H. V.
Baghin-Say
Bic
Bouygnes
B.S.K.-C.O. 55 | 1448 | 1702 | 1524 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 Pumps)...
P.M. Labinal
Prinatai
Prinatai
Prinatai
Prinatai
Prinatai
Prinatai
Prinatai
Prinatai
Radar S.A.,
— (abl.).... 78 99 45 210 315 121 154 45 490 Capratons — Obl.] — Obl.] — Obl.] — Casired — Radiotech.
Radio (Post)
Radio ( COTE DES CHANGES COURS
OES BILLETS
deknoge
du gre à gre
estre banques MARCHÉ LIBRE DE L'OR Or the fitte on Sarrey.
Or the fitte on Sarrey.
Or the fitte on Sagety.
Price transquase (20 fr.)
Prices transquase (10 fr.)
Prices sussa [20 fr.)
Souverain
Prices de 10 deliars
Price de 10 deliars
Price de 50 passa
Price de 10 florius Linto-Dans (\$ 1)

County (\$ man. 1).

Althousages (100 845).

Authorists (100 eth.)

Sulgame (100 b.,

Dustagen (100 ps.).

Cramin-Sectagen (£ 1).

Linto (100 ps.).

Horrings (100 h).

Partings (100 h).

Petings (100 ks.)

Sulks (100 ks.)

Sulks (100 ks.) 4 98 4 91 286 50 29 16 13 39 7 502 8 426 89 50 116 50 198 4 985 4 918 284 778 28 785 13 385 7 228 8 580 5 587 13 858 15 625 116 128 1196 925 21725 21785 2178 50 214 214 215 50 122 50 215 50 123 85 630

\*\*

FINANCIERS DES SOCIETA

MARIE - SIGN

Secretary Control of the secretary of th

The second secon

Populare

Valorem

Valorem

Valorem

Valorem

diversifiers

di

MCE-INVESTISSEMENT

RPE-INVESTISSEMENT + 10% at M

Ges SICAV sont conser fees par

Murillo, 75008 PARIS Tel 267.0100

PAROMETRATION SE LA S.A. WELF

Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Ma

ESTISE PIAME STANKE PIAME

OES

LIBRES OPINIONS : - Pour une Europe sans théologie », par Jacques Mailet.

4-5. AFRIQUE - « Le Maza fensive » (II), par René

**6. PROCHE-ORIENT** LA SITUATION AU LIBAN la Syrie aurait donné des apaisements à Israël sur l'întervention de ses forces dons

JAPON : le procès pour cor-ruption de M. Tanaka, an-

7. AMERIQUES 7. DIPLOMATIE

La préparation des élections

POLYNÉSIE : um mouved projet de statut est soumis

LIBRES OPINIONS : - La Michel Viot,

12. POLICE

LE MONDE BES LIVRES

Pages 13 à 17 Pages 13 à 17
LE PEULLETON DE B. PoirotDelpech : Histoire littéraire.
HISTOIRE BT SOUVENIRS :
Les secrats de Zoé Oldenbourg;
Entretien avec Marc Ferro.
S C I EN C E S H UM A I N E B :
Béflexions sur deux expériences paychlatriques ; Freud
et l'occultiame.
LETTRES AMÉRICAINES : Cris
et chuchtements de Carson
MCCullera; La passion des
Fitzgerald.

18. SPORTS

19. MÉDECINE

19. SCIENCES l'énergie solgire.

21 à 23. ARTS ET SPECTACLES

28. B'UNE RÉGION A L'AUTRE comp d'arrêt au bétannage de

29 - 38. LA VIE ECONOMIQUE ET SOCIALE

AGRICULTURE : un clima de grogne dans les com

LIRE ÉGALEMENT RADIO-TELEVISION (28) Annonces classées (25 à 27); Carnet (24); Bullstin d'ennei-gement (24); Informations pra-tiques (24); « Journal officiel » (24); Loterie nationale (24); Météorologie (24); Mots crois (24); Bourse (31).

Le numéro du . Monde daté 27 janvier 1977 a été tiré à 564 528 exemplaires.

Fonction publique, P.T.T., Air France

#### La grève du jeudi 27 janvier perturbe de nombreux services

qui ac prévoit que le maintien du pouvoir d'achet en 1977. Les consi-

gnes d'action touchent la plupart des services publics, les douanes,

l'enseignement, les mairies, mais aussi les P. T. T. et Air France, qui,

scion la direction, ne devait pouvoir assurer, jeudi, qu'une douzaine de

vols long et moyen conrrier au départ de Paris. Selon le ministère de l'éducation, 45 % des professeurs

du second degré et 60 % des insti-teurs étalent en grère joudi matin contre respectivement 58 % et 66 %

le ? octobre 1976. A la veille de cette grève, le segré-

tarist à la fonction publique a rap-pelé, dans au communiqué, que « les

rer du service minimum en faisant appel à certains fonctionnaires et agents qui ont l'obligation de pour-

suivre l'exercice de leur fonction a Cette obligation, précise le secréta-

rist d'Etat, concerne certains poste

de responsabilité dans les ministères et l'ensemble des services de l'Etat

venu uormal jeudi matin, la grève de mercredi a été l'une des plus importantes observées depuis de

nombreuses années, toutes les gran-des fédérations de cheminots ayant participé à cette action revendicative.

La remcontre qui devait avoir lieu mercredi soir entre les fédérations de cheminots et M. Jean-Pierre Four-

cade, ministre de l'équipement, (comme « le Monde » l'indiquait dans ses dernières éditions du

27 janvier) a été reportée au 10 fé-

La R.A.T.P. qui, jusqu'à présen

a été éparguée en raison de la rém-nion direction-syndicats qui a en lieu mexcredi 26 janvier pourrait con-naître prochainement des perturba-

tions. A l'issue de ce premier contact, la C.G.T., majoritaire, a in-

diqué que « la direction n'avait pas répondu par des propositions concri-tes » à leurs revendications et que

l'a action unie est plus que jamais nécessire a Toutes les fédérations de

la R.A.T.P. doivent se réunir le 28 janvier en vue de décider une action éventuelle.

services de l'État cont tenus d'a

mivie par les cheminots (70 à 90 % selon les régions) mercredi 26 janvier, l'activité de nombreux services dans la fonction publique, les collectivités locales, les P.T.T. et Air France devait être considérablement réduite jeudi 27 jan-vier en raison de l'appel de tous les syndicats à une grève de vingt-quatre heures. A Paris et dans plusteurs villes de province, les grévistes devaient manifesier. Le défilé parisien a rėuni, jeudi matin, plusieurs dizaines de milliers de mani-

Après la grève massivement

Le mot d'ordre de grève a été lancé par les sept organisations, C. G. T., C. F. D. T., FEN, F. O., C. F. T. C., C. G. C. et autonomes, pour s'oppo-

A partir du 1° février

LES PRIX - PLAFOND DES LOGE-MENTS DONT LA CONSTRUC-TION EST AIDÉE PAR L'ÉTAT VONT AUGMENTER DE 6,50 %.

Les prix-plafond des logements dont la construction est aidée par l'Etat seront releves, en moyenne, de 6,5 % au 1ª février, devait annoncer M. Fourcade, ministre de l'équi-pement, jendi matin 27 janvier. Le ministre était recu en co M. Barrot, secrétaire d'État au loge-ment, par le bureau de la Fédération nationale du bâtiment. Afin d'amélierer la conjoncture dans ce secteur particulièrement touché par le rales tissement économique, plusieurs me-sures y ont été prises. Le cinquième des crédits destinés au bâtiment en 1977 et représentant soixante-cinq mille logaments va être délégue directement aux départements, sans pas-ser par les régions, afin d'engager les mises en chantier dès le premier

Dans certains départements où les erspectives du bâtiment sont partiperspectives du hâtiment sont parti-culièrement préoccupantes, c'est la moltié des crédits de l'année qui vout être engagis dès maintenant. Il s'agit des seize départements sui-vants : Haut et Bas-Hhin, Seine-Maritime, Mosélle, Vosges, Bouches-du-Rhône, Vancluse, Haute-Corse et Corse du Sud et les sept départe-ments de la région parisienne. ments de la région parisienne.

D'autre part, les reports des crédits non utilisés en 1976 vont permettre le financement de dix milis logements supplémentaires.

#### MORT DU CRITIQUE D'AR FLORENT FELS

Le citilque d'art Florent Fels est mort, le 25 janvier, à Monaco. Il était âgé de quatre-vingt-cinq

ans.

(Florent Feis était ne à Paris en 1891. Après des études de philosophile à Ldile, il avait fait ses débuts dans le journalisme en 1920; avec uns petite revue d'art, action (en collebration avec André Mairaux), qui passant pour anarchiste, aveit fini par être interdite. A partir de 1923, il fut critique d'art aux Nouvelles littéraires, en 1925, rédacteur en chef de la revue FAT vivant, et, de 1930 à 1940, rédacteur en chef de Volla, une revue hebdomadaire illustrée, un peu clégère ». En 1945, il fut nommé directeur artistique de Radio-Monte-Carlo. Outre de nombreux articles, on lui doit plusieurs monographies de peintres (Matisse - 1926; Viaminch - 1927; Carzou - 1955), et des livres comme : Fart et l'Amour (1952) et Eros ou l'amour peintre (1968).]

#### LE MEURTRE DE JEAN DE BROGLIE

## M. Guy Floch prononce une septième inculpation

Rebondissement dans l'affaire de Broglie ? M. Guy Floch, premier juge d'instruction à Paris, chargé du dossier, a décidé l'inculpation et la mise sous mandat de dépôt d'un homme qui s'était présenté spontanement mercredi 26 janvier, dans la soirée, à son cabinet, au palais de justice.

le motif et la teneur de l'incul-pation que sur l'identité de ce

pation que sur l'identité de ce nouveau personnage.
On constate simplement que l'homme, un individu de grande taille, âgé, semble-t-il, d'une cinquantaine d'années, a été inculpé après une audition de courte durée, une demi-heure tout au plus. Il faut noter également qu'après avoir notifié cette inculnation M. Guy Floch a pris la pation M. Guy Floch a pris la décision de modifier totalement le programme qu'il s'était imposé pour les jours à venir, notam-ment les interrogatoires de Guy Simoné, initialement prévus pour les 27, 28 et 29 janvier, et ren-voyés à une date ultérieure.

De ce fait, I semble que M. Guy

Cette décision n'a pas été expliquée par le magistrat instructeur, qui s'est refusé à communiquer quisition dans un studio de toute information, aussi blen sur Mariy - le - Roi, dont les clefs étalent en possession de Guy Simoné lors de son arrestation consacrera les prochaines jour-nées à un interrogatoire plus complet de ce nouveau et sep-tième inculpé. S'agit - il d'un simple comparse, par exemple de l'homme qui aurait conduit la volture cans laquelle se trouvaient le matin de l'assassinat de M. de Broglie, Guy Simoné et Cérard Frèche? S'agit il, au contraire d'un rersonness cen contraire, d'un personnage cen-tral, au fait de toute l'affaire, informé notamment du projet d'assassinat, et qui pourrait avoir été en relation avec les « commanditaires » du meurtre dont a parle Gérard Frèche, l'exécutant, lors de son audition (le Monde

Les défenseurs de ce dernier retiennent plutôt cette éventus-

Dans une déclaration de la Congrégation romaine pour la doctrine de la foi

L'ÉGLISE RÉAFFIRME SON OPPOSITION A L'ORDINATION SACERDOTALE DES FEMMES

La Congrégation romaine pour la doctrine de la foi a rendu publique ce jeudi 27 janvier une « déclara-

protestantes sont de plus en temmes d'accèder au pastorat et que la déclaration post la question : ■ L'égalité de l'homme et de la emme në devrait-elle pas se mani fester elairement dans l'Eglise elle

Elle répond clairement par la n tive : « L'Eglise. Hée par fidélité à son Seigneur, per pair indenter a son Seigneur, per peut modifier la pratique observée sans interruption depuis les temps apostoliques tant en Orient qu'en Occident de conférer exclusivement à des homme l'ordination sacerdotale :

an diaconat permanent.

● Libération en Espagne de militants d'extrême droité. — M. Mariano Sanchez-Covisa dirigeant présume des «guérilleros du Christ-Roi», M. Fernandez Villamea, rédacteur en chef de l'hebdomadaire Fuerza Nueva d'extrême droite, et plusieurs autres personnes dont le nombre n'a pas été précisé, appartenant éga-lement à la même tendance ont été remis en liberté, mercredi soir 26 janvier, annonce ce jeudi l'agence Cifra M. Sanchez-Coviss ragence Ciris M. Sanchez-Covisa a démentil à sa sortie toute par-ticipation des « guérilleros du Christ-Roi » dans les attentats de dimanche et de lundi.—

l'autre cognac.

REBONDISSEMENT DU « SCANDALE TSOUR »?

#### M. Edmond de Rothschild ferait des révélations sur les avantages financiers tirés par « certains partis politiques » en Israël

De notre correspondant

Jérusalem. — La publication, dans la nuit du mercredi 26 au jeudi 27 janvier, à minuit exactement, d'un rapport du contro-leur de l'Estat, pourrait faire rebondir un scandale financier qui semblait définitivement classé.

Ce rapport, un document de quarante-quatre pages dactylo-graphiees, fait toute la lumière sur une affaire de détournement de fonds, de corruption et d'escro-querie, dont s'était rendu coupa-ble le directeur général de la bie le directeur général de la société Israël Corporation Limited. M. Mikhaël Tsour. Ce dernier a été traduit en justice au début de l'année 1975, et a été condamnée à une peine de quinze ans de prison. M. Tsour avait assumé, entre autres fonctions importan-tes, celle de directeur général du ministère des finances. Il avait suffisamment de références, et surtout la recommandation cha-leureuse de M. Pinhas Sapir, alors ministre des finances, au-jourd'hui décédé, pour bénéficier de la confiance totale du conseil d'administration de l'Israel Cor-

Cette confiance est jugée avec la plus grande sévérité par le controleur de l'Etat qui énumère controleur de l'etat qui enumere dans son rapport une série de négligences d'u président d'u conseil d'administration et de son fondé de pouvoir, M. Mordekhai Limon, amiral de réserve dont le nom a souvent été cité en France lors de l'affaire des « vedettes de Cherbourg ». Il était, à cette époque, chef de l' mission d'achats militaires à Paris. militaires à Paris.

M. Limon se voit reprocher d'avoir signé divers documents qui ont permis les escroqueries sans en avoir pris connaissance Le conseil d'administration, et son président. M. de Rothschild, ne sont pas exempts de responsabi-lités, et les explications obtenues

Si vous ne faites pas la différence

avec un autre cognac, mieux vaut acheter

Car la finesse de son bouquet, la richesse

de son guit demandent un palais bien éduque.

Mais si pour rous tous les cognacs

se ressemblent et ne sont ni plus ni moins que

Des sens avertis. Un certain recueillement.

des taux-de-vie que l'on boit après un bon repas,

que Rémy Marim!

Rémy Martin. Fine Champagne Cognac

alors, oni, autant acheter un cognac moins illustre

Ne serait-ce que pour l'économie ainsi réalisée.

par le contrôleur de l'Etat n'out pas paru à celui-ci satisfaisantes

Ce dernier était lié parallèle dale de l'Israël Corporation Li-

Le baron Edmond de Rothschild interroge dans la mit du 26 lan-vier par le correspondent à Paris de la radio israélienne, a déclaré de la radio israélienne, a déclare qu'il se proposat depuis longtemps de porter plainte contre 
M. Tibor Rosenbaum, mais qu'il en avait été dissuadé par des 
députés des partis gouvernementaux, et notamment le parti national religieux, avec qui MM. Rosenbaum et Tsour avaient de 
nombreux ilens Selon le journaliste is ra élie n Freddy Eytan, 
M. de Rothschild avait recu M. de Rothschild avait rem l'assurance que le rapport du contrôleur de l'Etat ne serait jamais publié. Puisqu'il n'en est rien, il pourrait faire des révé-

[Au domicile parisien de M. B4mond de Rothschild, on indiquait, ee jeudi matin, que celui-ci était parii pour Tel-Aviv où il comptait sejou-ner jusqu'an 21 février.]

Le rapport mentionne que les res-ponsables légaux de la société out affirmé avoir été mis en configue par la position qu'occupait dans le pays leur directeur général, M. Mikhael Tsour. LWAPASSE

ment à un financier genevois qui a quitté Israël il y a de non-breuses années, M. Tibor Rosenbreuses annees, M. 1100r. Mosen-baum. Une partie des fonds dé-tournés par M. Tsour se seraient retrouvés dans les affaires Ro-senbaum dont l'effondrement a provoqué la découverte du se

lations sur les avantages finan-ciens tirés par « certains partis politiques » des escroqueries dont la société qu'il préside a été la victime.

Le baron Edmond de Rothschild devait présider, ce jeudi, à Tel-Aviv, une réunion extraordinaire du conseil d'administration de sa societé. — A. Sc.

hen a cort corner, a assumer semantini de résiduelles se riale des affaires éta pression sud-africation gricul 2 : jeur deconvent les commentaires de la les loudonienne, c'est le mot ent cui rement le plus souhas more comme si les inides arricaines de M. Rissinegeratretiens avec MM. Vors-Smith le pourparlers en enien unts et non aveg i Sallsharv. l'intrausigeance see de la cuinorité bianche Manager of Leconts and

the state down out à la ma-

garage en Rhodesie. l'espoir

ner l'antorisait cette

Ajourne sine die a die gederente de

de gereure de con pins se reunir. Son

For Richard, &

ge Locates bredouille, spres

diene en Airique australe de

die les inconciliables. Les

piques :::: s'etaient rése-

des castale parait s'eva-

ant à maisser la peur de leurs spirioles en clamant qu'ils se ment e jusqu'à la dernière carate pour sauver de l'apope namiste la - civilisation unic en œuvre des proposiminimaliques aurait entratué

h maintrise sur le pays d'une ssie marriste e, assure le premainistro ricodésien, tandis zh milia de Salisbury évoque desque de chaos et de miga ni co: sombré le pays și šeit avait abdique. M. ivos gad diplomate britannique e pre reserve, est accusé de in mee les communistes a. biant, le . plan Kissinger » theplan Richard > relevalent in inspiration commune. B assit de rentire irreversible imicios de ponyoir am liens, des over la transition ites fordre et le calme », de me entir les droits de la Anilé europrenae au sein da ta Imbabas. Meme si la décii Lunki par les El wis de la Ethodésie de sonténia inisitement les pius radicaux 5 milonali (es. regroupés qui à de Franc patriotique. a été Same a Salisbury comme une meration et a fourni à point 🖚 a M. Smith Palibi de a miolerance, on peut légitimen mettre -a donte la sindi da premier ministre rho-See Il semble que, des l'oriall etait Geeide a me rien

velet queden de déclarations Smith donne à entendre il souhaite désormais renéze milateralement le « plan enger - avec des partenaires tiams soigneusement triés sar net Comment croire qu'une \* demarch- ait les moindres tes de succès ? Même les bains les plus accommodants, te rentesentants de la Merie traditionnelle regroupes ment an sein de la ZUPO, tent de gouvernement de Salisl'abolition de la législation mentionni de.

lese la guerre. L'armée goutementale doit desormais se sur quatre fronts. Le an cinquième du territoire. denationalisation du conflit Mien est devenue une réalité. ats de l'atmée de libération Mahay viennent d'admettre R des conseillers cubzins enthen leurs partisans. h Mozambique, cible d'incur-

& de plus en plus fréquentes, mandaement en état de guerre on voisin. L'issue de l'afdement qui se prépare n'est la péridente, et les Rhodéa bages, qui ont enregistré en le depart de quaterze mille bene et l'arrivée de sept mille Mills colons senjement ne Pasent pas des movens de perto lear domination. als les Américains, s'ils le ven-

en mesure de faire comthe and amic de M. Smith, en dargaments contraignants, stration de la commeblanche amenerait sureon depart dans les pires Minns et tres probablement Supration an Zimbabwe de ce. by marriste contre lequel elle

Le 36 janvier 1976, soit fatte. Que justice son fair Comme élle est sim elle est claim Vess

AU JOUR LE

e Ort I maire grat vous goes de gratic — Cast pour caresser, atom enta — Ok I maire gra vous avez de grande -- C'est poin mie -- On l'angue-grav vous avez de grands

Rêmy Martin provient exclusivement des

deux premiers crus de la région de connas : la

aristocrate parmi les cognacs. Il demande qu'on

Grande et la Petite Champagne. C'est un

l'aborde avec considération.

M Giscard d'Estaing demande à M. Barre de dégager use solution d'union LIRE PAGE 8

A BATAILLE DE PARIS >

ENTE-CUATRIÈME ANNÉE - Nº 9951

Les pay une ex wire mois spres l'acceptation il Smith du transfert du

un plan de régiones ment des régiones à vernement de Prista le Terrorisme arbital dantel. Salisbury ais # A LONDRES Office, estima que **U** o A WASEING qualifie le plan donn des objectations » elment de l'endre en J

. L'echec de la tions dans les page. L'explosion de las les rique, dont le part Logandique) șa lan est particulièrement ; porte, dans la série :

De notre

couvre le bruit de la dans une foret d'art meinent grie sordus saine l'ambie d'un l' c'h e l'eur agentian 40 degree it Postan lointain. la chaine qui émerge de la bria

APRE

net de huit uns étal Troyes, en plem midi, de l'école, Pendant l jours au coms desque policière a directi sea ia France sotière prié, espèré pour P 17 février, le corps de découvert :sous on lit chambre menbles. A constance ne paraft pe muer in responsabilité de ce crime abominab un instant, non seul nie toute participati lèvement, mais enco complaisamment répai pes dont, à distance révuise le cœut. La Fri est soulevée d'indigna cun de nous soulutite

délègue su pouvoir ja devoir de sanctionner quements à la lot en crime contre ce qu'il précieux dans les hommes. Et, pouriant ombres spinnahent. signifie confince sons au jugement du déléga intervention dans le d de la procédure, soumi cipée à la décision qu C'est cels que les et nalistes appellent la des pouvoirs, et le rec separation des pouvoire